



BIBLIOTECA NAZ.
Viltorio Emanuele III

XLIX

G
65











# HISTOIRE

## GENERALE

DE LA NAISSANCE & des progrès

DE LA COMPAGNIE

## DE JESUS,

ET ANALYSE de ses Constitutions & Privilèges.

#### TOME IV,

Qui contient les derniers Articles de l'Analyse des Constitutions & Priviléges de la Société de Jesus, & une Table des Matieres contenues dans ces quatre Volumes.



M. DCC. LXI



Google



## TABLE

Des Titres & Articles contenus dans ce quatrieme Volume.

Suite de la seconde Partie, qui contient l'Analyse des Constitutions & Priviléges de la Compagnie de Jesus. Page 1

Suite De L'Art. VI. S. VI. Aures vœux. Point de Jésuites qui ne puissen être renvoyés. Danger pour les Etats. Ibid.

ART. VII. CINQUIÉME CHEF. Le Régime de la Société est Monarchique, même despotique. La totalité de l'autorité, l'universalité de ses biens, de son adminissiration, de sea direction, est réunie dans la seule main du Général. 28

ART. VIII. SIXIÉME CHEF. Tous ceux qui composent la Société, doivent dépendre aveuglément du Général, pour leur sort; pour la disposition de leur personne, de leurs actions & de leurs biens; pour leur consciences

#### TABLE

vour leur doctrine & leur maniere de penser sur tous les points, afin que l'esprit du Chef soit universellement celui du Corps & de chacun des membres.

S. I. Détail. de ce gouvernement sur les personnes.

S. II. Réponses à trois difficultés sur

cette vaste Monarchie. ART. IX. SEPTIÉME CHEF. Selon

l'Institut de la Société, aucune autorité temporelle, ni spirituelle, les Conciles, les Evêques, les Papes même, ni les Rois, ne peuvent rien contr'elle; elle est affranchie de toutesleurs Loix, & de toute dépendance à leur égard.

§. I. Indépendance des Jésuites à l'égard des Puissances séculieres, des Evêques & des Curés.

§. II. Indépendance des Jésuites à l'égard de l'Eglise.

S. III. Indépendance des Jésuites à l'égard des Papes. 140

ART. X. HUITIÉME CHEF. La Société réunit dans elle seule les priviléges & les prérogatives de toutes les autres Sociétés, passées, présentes, futures, & même de toutes les Sociétés possibles. Son Institut est tel, qu'elle peut s'approprier tous les.

#### DES ARTICLES.

droits & tous les privilèges imaginables. Elle les possée de une maniere qui lui donne la supériorité sur tous les autres Corps, & qui peut même les en priver, pour qu'elle feule les ait.

ART. XI. NEUVIÈME CHEF. La Société peut lier à elle tous les particuliers & tous les Corps, fans jamais se lier elle-même à leur égard. Elle demeure toujours martresse de se jouer des engagements des contrats, selon les intérêts de su Monarchie de le besoin des circonstances.

ART. XII. DIXIÉME CHEF. La Seciété par la nature de son Institut peut réunir dans la main de son Chef de grands biens, & toutes les richesses des vines à une aussi grande étendue. Son Institut luien sournit tous les moyens possibles.

ART. XIII. ONZIÉME ET DERNIER CHEF, La Société pour déterminer la multitude de tous les Etats à se ranger sous sa demination, & pour parvenir ainsi à la Monarchie universelle, 1° amorce les Grands & les amateurs du siécle, par une doctrine adoucie, une morale commode,

#### TABLE

des principes amis de toutes les passions; 2°. se rend formidable pour quiconque ne la favorise pas, & ne consent pas à subir son joug. Elle s'est formé des maximes qui la mettent en état de saire trembler les têtes même couronnées. 279 CONCLUSION. 301 POST-SCRIPTUM. Article VII, du Supplément aux Réstexions d'un Portugais. Les Jésuites mussibles à l'Etat.

ADDITIONS.

325 & Juiv.

HISTOIRE



## HISTOIRE

### GENERALE

DE LA NAISSANCE & des progrès

DE JÈSUS:

Et ANALYSE de ses Constitutions & Privilèges.

# SUITE DE L'ARTICLE VI.

Autres vœux. Point de Jésuites qui ne puissent être renvoyés. Danger pour les Etats.

TERMINONS par quelques ob-

quatre vœux, il y a les Profès de trois vœux feulement. Leurs vœux font Tome IV. solemnels comme ceux des premiers. Ce sont des hommes qui AYANT BIEN MÉRITÉ de la Société, ou qui doués d'une piété finguliere, n'ont pas cependant les rares talens nécessaires. pour être admis dans le Sénat des grands Profes. Ils font bornés ordinairement au Ministère de la Confession. Le Général qui seul les admet, n'en reçoit que rarement & en petit nombre. Ils n'ont point voix active ni rassive dans l'élection des Généraux. Ils peuvent affister aux autres Assemblées générales, même y donner leur fuffrage, mais fans pouvoir exercer d'ailleurs aucune charge, qui leur donne autorité sur les Profès des quatre vœux. Il faut qu'ils aient demeuré au moins sept ans dans la Société.

II. En relifant les Constitutions, j'y découvre ce qui m'étoit échappé, que les Jésuites n'ont point essentiellement d'habit particulier; que l'habit actuel n'est qu'un habit de pur usage, & que selon l'Institut même, les Profès des quatre vœux, peuvent être vettus comme on l'est dans le monde.

« Dans la maniere de s'habiller, » disent les Constitutions, en parlant » des Prosès & des Coadjuteurs, il » faut observer trois choses: 1°. Que

" l'habit soit honnête. 2°. Qu'il soit » conforme à la coutume des lieux ou » l'on vit. 3°. Qu'il n'ait rien de con-» traire à la pauvreté dont nous fai-» fons profession. Ainsi il ne seroit pas » convenable, d'user ni de velours, ni » de draps fins. Il faut donc s'en abs-» tenir. » Les Déclarations ajoutent : ■ Ce qu'on dit des velours & des draps m fins, doit s'entendre des habits nou-» veaux que la Maison Professe sour-» niroit. Car il n'y a point d'inconvé-» nient, que ceux qui sont entrés dans » la Société, avec un habit de drap » fin , ou d'autres étoffes, continuent a de s'en servir; ni même qu'en CER-> TAINES OCCASIONS ET POUR QUEL- QUE NÉCESSITÉ, UN JÉSUITE POR→ TE DES HABITS PLUS RICHES, quoi-» que modestes. Mais ils ne doivent » pas porter de tels habits dans l'u-» sage ordinaire. » On ne doit plus

Ainsi ce ne sont plus seulement les deux premieres classes de Jésuites, qui peuvent être Jésuites, sans l'habit d'usage. Ce sont les quatre classes, & la Société toute entiere, qui, selon A si

s'étonner de ce qu'aux Indes, des Jéfuites prennent en certains jours l'habit de Mandarins; c'est la loi de l'Ins-

titut.

PInstitut, malgré les vœux simples, ou les solemnels, malgré les trois ou quatre vœux, peuvent être vrais Jéfuites, sans avoir l'habit. Et c'est le cas où sont tous les Jésuites qui vivent dans le siécle, soit qu'on leur fasse faire les grands vœux, comme dans l'exemple célébre, dont parlent les Mémoires de M. Dorsane, soit qu'ils ne fassent que celui de la petite Observance, a'obéir en tout au Général, de vivre & mourir dans la Société.

111. Tous les Profès indiftinélement, après leurs veux folemnels, font tenus d'en faire encore d'autres, mais qui font vœux fimples. On a déja par-lé de celui qui ai pour objet la confervation de la pauvreté dans la Société Professe, & l'on voit à quoi cette

pauvreté se réduit.

Les autres sont 1°. pour en bannir l'ambition. On promet de ne jamais rien faire, pour se procurer des grades dans la Société, & de dénoncer ceux qui le seroient. 2°. Pour assure a puissance de Général, sur ceux qui pourroient être élevés à des dignités, horr de la Société. On promet nonfeulement de ne rien tenter pour y parvénir; mais d'y resusce même sons consentement, autant qu'on le pourra;

c'est-à-dire, si l'on n'y est forcé par un commandement du supérieur, qui obli-

ge sous peine de péché.

L'Institut va bien plus loin. Il oblige de promettre par ce vœu, que dans le cas même où l'on sera contraint d'accepter un Evêché, & fans doute aussi celui de Rome, le Jésuite Evêque, ou Pape, conservera toujours une telle dépendance à l'égard du Général de la Société, qu'il ne refusera jamais ses conseils, ou ceux du Jésuite qu'il aura daigné lui donner pour le représenter. Il faut vouer de plus qu'on OBÉI-RA docilement à ces conseils. Il est vrai qu'on ajoute dans le vœu, si je juge ce qu'il me conseillera préférable à mes propres pensées. Mais on dit affi, LE TOUT ENTENDU SELON LES CONSTITUTIONS ET DÉCLARA-TIONS DE LA SOCIÉTÉ. (a); ce qui

<sup>(</sup>a) Insuper promitto, fi. hâc ratione in practidium alicujus Ecclesiæ promovear; pro cura quam de animæ mex salute, ac recta muneris mihi impositi administratione gerere debeo, me eo loco ac numero habiturum Præy ssum Societatis Generalem, ut nunquam conflium audire detressem, quod vel ipse per se, vel quivis. Alius de Societata quam Addinistrationes sila substitutata quam Addinistration socialistrate quam Addinistration socialistrate quam addinistration socialistrate quam addinistration socialistration s

fignifie que l'Evêque ou le Pape renoncera à son propre jugement (a), &
croira toujours que les pensées du Général, ou du Représentant, sont bien
meilleures que les siennes. « Ce n'est
pourtant pas, ajoutent les Constitutions, que celui qui devient Evêque,
ait encore pour Supérieur un Jésuite.
C'est seulement une nécessité qu'il
veut bien s'imposer à lui - même,
pour obéir plus sûrement à Dieu,
ayant auprès de lui quelqu'un, qui
lui propose librement ce qu'il y aura de plus propre à procurers gloire (b). » Il est visible, malgré les

rò hujusmodi ita me pariturum semper esse promitto, sea meliora este, quàm que mille in mentem venerint, judicabo. Omnia intelligendo juxta Societatis Jesu Constitutiones et Declarationes. Tali die .. Constituti à la fin de la dixisme partie.

(a) Superiorem loco Christi agnoscentes ... & veram abnegationem propriz voluntatis & judicii habere; voluntatem ac judicium sum cum eo quod Isuperior vult & senti, omninò conformantes, proposità

& tentt, omnino conformantes, propofită fibi voluntate ac judicio Superioris, pro regulă fuz voluntatis & judicii. Conft. p. 3.

(b) Non quòd habeat, qui Prælatus est, aliquem de Societate Superioris loco; sed

replis artificieux de ces tournures, que felon l'Institut le Général doit dominer l'Evêque, ou le Pape, comme il dominoit le Jésuite; ou plutôt être le véritable Evêque, & le véritable Pape, sous le nom du Jésuite, comme il veut être assection l'Evêque de Leira (a), & être le véritable Roi, sous le nom d'un Roi aggrégé à la Société. C'est l'objet unique que peut avoir ce vœu, qui rentre au reste dans le vaste plan de la Monarchie universelle.

C'est à l'Eglise & aux États, de juger de toute l'étendue du danger, qu'ont nécessairement pour l'un & pour l'autre, cette domination de la part du Général, & cet asservissement de l'Episcopat ou de la Royauté de la part

du Jésuite.

IV. Mais fi le Jésuite, élevémême à l'Episcopat, est lié jusqu'à ce point sous la dépendance de la Société, il n'en est pas de même de la Société à l'égard du Jésuite.

Le Jésuite est lié: il l'est tellement

quòd sponte in Dei conspectu vult ad id faciendum obligari, quod ... nelius esse intellexerit; quòdque placeat esse aliquem qui sibi cum charitate & libertate Christianà... id proponat. Constitut p. 10.5.6.

(a) Voyez ci-devant Tome III. p. 343.

à la Société, que, s'il s'en retire de lui-même, elle est en droit de le revendiquer comme Apostat, & de le faire rentrer dans son devoir; les Constitutions y sont précises.

Il est vrai que si le sujet ne lui paroit pas mériter son attention, elle se. fait une régle de fagesse & d'économie, de ne pas user de son droit, & de le libérer même de ses væux, pour (a) prévenir ses scrupules. Il est encore. vrai, que, si depuis sa sortie, il a prisl'habit d'une autre Religion, elle s'abftient ordinairement d'en user, pour éviter un procès (b). Mais si c'est un fujet d'élite sur lequel elle ait des vûes. con pourra, disent les Constitutions, » faire les diligences nécessaires, pour n le réduire à son devoir, & l'on aura » la faculté d'user des priviléges que. » le saint Siège nous a donnés pour ce-

(a) Ad eos reducendos qui fine licentia recederent, fi priis parim idonei ad Societatem habebantur, nulla diligentia opus erit: fed relaxato illis voto ut omnes scrupuli eis eximantur. Const. p. 2. 6.4 8.4.

s la (a). On doit même après son retour, lui imposer des peines, qui puissent servir à retenir les autres, à à moins qu'on ne croye que dans lo

» cas particulier, le parti de la dou-

\* ceur soit préférable (b). \*

Ajoutons que si depuis, pour s'attirer la soule des inconstans, la Société a permis qu'un Jésüte put de lui-même demander sa sortie, l'admission même de sa demande constate la réalité de ses liens. Car si le Général juge qu'il la demande sans causes suffisantes, & qu'il soit d'ailleurs un sujet propre à la Sociéé, il a droit de lui imposer silence, & de le punir sévé-

(a) Ces priviléges sont de poursuivre les transgresseurs comme Apostats, de les arrêter emprisonner avec le secours du bras séculier. Ils sont même excemmuniés. Buile de Pie V du 15 Janvier 1565 en saveur des Jé-

fuites.

(a) Si habitum... non induistent, podterit ea diligentia adhiberi quam ord.nata & prudens charitas dictaverit, ad eos reducendos. Declar. id. Diligentia adhiberi ad oos reducendos poterit, & privilegiis à Sede Apostolică ad negotium hujusmedi concessis... uti licebit. Confi. ibid. 8. 9. Quod ad sarisfactionem attinet... chm ejus satisfactionis scopus sir aliorum zdificatio, &c. Declar. ibid.

Tome IV.

rement s'il insiste. Il a même celui de le poursitivre COMME APOSTAT, s'il obtient sa demande sur un exposé saux (a). En un mot nul Jésuite, en-il un indult du Pape, ne peut sortir de la Société, sans le consentement du Général, si ce n'est pour se faire Chartreux.

Ainsi les sujets qui sortent de la Société, n'en sortent, que parce que la Société, ne les jugeant pas dignes d'elle, veut bien ne pas user de son droit, pour les retenir malgré eux.

Au contraire la Société n'est jamais lée, & ne peut être contrainte à garder personne malgré elle, sût - ce un Prosès du quatrième vœu. Tous peuvent être renvoyés de la Société, disent les Constitutions, même en certains cas les Prosès, à quelque grade ou di-

(a) Omnes qui dimissionem petunt... & idonei alioquin ad Societatem judicarur. Quod R Præpostus Generalis non judicaverit causa ad dimissionem sufficientes & idoneas, sub obedientiæ præcepto perpetuum illis silentium indicat, eosque si non obtemperent, pro delisti qualitate severè puniat... Eos qui è causis non veris, fraude ac dolo, dimissionem obtinuerunt... posse Superiores contia eos agere, tanquam contra veros Apostatas, 7th. Congreg. gener. 1616. Decret. 22.

gnité qu'ils soient parvenus dans la Société. Le Général lui - même peut être destitué de sa place, & s'il est besoin, on doit le congédier. Elles veulent seulement qu'on se détermine plus difficilement à ces renvois, quand il s'agira de Jésuites admis dans l'intimité de la Société (a). Il y auroit trop de dan-

ger pour ses secrets.

Al'égard des causes, on se rappelle ce qu'en dit le Roi de Portugal, que les inférieurs foumis aux Provinciaux, « depuis les Novices jusqu'aux Pro-» fès du quatriéme vœu inclusivement, » n'ont pas la moindre liberté de demander ... qu'on leur fasse connoître » lesfautes dont on les punit, ou pour » lesquelles on les chasse, & que des » dénonciations fecrettes & dange-

(a) Omnes, ut in Conflicutionibus dicitur, dimitti possunt . . . in quibusdam cassbus etiam Professi cujuscunque gradûs & dignitatis in Societate fint , dimitti possent. Decl. in Conft. p. 2. c. 1. A. Si quid horum accideret , potest ac debet Societas Generalem officio privare: & si opus est, à Societate removere. Conft. p. 9. c. 4. S. 7. Alii tamen facilius quam alii, dimittentur. Declar. ibid. Et causas ad dimissionem dignas, eò graviores esse oportet, quò quis arctiùs Societatis corpori conjunctus eft. Conft. id. Bij

» reuses font chasser une infinité de » sujets, avant même qu'elles leur » soient connues (a). »

Ce n'est pas que les Constitutions n'énoncent certaines causes de ces éxclusions. Pour celle d'un Général, par exemple, on parle de dissolations, d'assassinat, de s'approprier les revenus des Collèges pour en gratifier quelqu'un; d'aliener les biens des Colleges ou des Maisons, de SOUTENIR UNE MAU-VAISE DOCTRINE, par exemple celle du pauvre Général Gonzalès, qui s'étoit avisé d'écrire contre la chere probabilité. Mais outre que les Constitutions fe renferment d'ailleurs dans d'autres généralités, qu'on demeure le maître d'appliquer comme on veut. par exemple pour le Général, ces péchés mortels dont l'acte est extérieur (b): les Déclarations nous avertissent, qu'on peut renvoyer Pour DES CAUSES SE-CRETTES, même POUR DES CAUSES QUI NE SUPPOSEROIENT AUCUN PÉ-CHE; qu'on peut même renvoyer en fecret, fous prétexte d'envoyer ail-

prodeuntia. Conft. p. 9. c. 4. S. 7.

<sup>(</sup>a) Manifeste aux Evêques de ses Etats, p. 42 & 35. (b) Peccata mortalia in externum actum

leurs, quand les causes ne pourroient se dire, sans troubler l'esprit des autres Jésuites (a). En général elles laissent à la volonté du Supérieur, de déclarer ou non, tant en public, qu'en particulier (b), les motifs des exclusions; & fouvent c'est la volonté d'un seul homme, tel que le Général, ou en certains cas le Provincial, sans prendre l'avis de personne, qui décide de ces renvois. C'est ce qui revient à ce que dit S. M. Portugaise, de ce pouvoir législatif, inviolable & despotique du Général, & de cette aveugle, stupide & indéfectible obéissance, qu'on exige chez les Jésuites pour des loix mystérieuses . . . qu'on est obligé d'exécuter sans réplique.

Tel est donc le sort d'un Jésuite, d'après l'Institut lui-même, qu'après

(a) Præter hos nonnulli occultè dimitit possun, quando cause, quæ plurimæ, & quidem ex illis aliquæ sine peccaro esse possen, in aliis aliquid perturbationis timeretur. Tunc conducibilius est aliquo prætextu, ut probationum, extra domum mitti. Declar, in Confl.p. 2. c. 3. A.

(b) Reddere rationem caufarum... vel non reddere, in communi, vel in particulari, magis vel minus conveniet. Decl. in Confl. p. 2. c. 3. C. avoir vieilli dans la Société, s'être dépouillé de ses biens, ou par ses vœux, ou sur les ordres que le Général en aura donnés; avoir renoncé aux efpérances de sa naissance, de sa famille. ou de ses talens; s'être rendu incapable de toute autre occupation, que de la vie Religieuse; après s'être lié devant Dieu par des vœux dont le Général ne libére point s'ils sont solemnels (a), & qui, quand ils seroient fimples, n'en agiteront pas moins sa conscience le reste de sa vie. malgré ces prétendues libérations; enfin après avoir confommé ses jours à se rendre irrépréhensible, il peut en un moment, pour une raison inconnue qui ne supposera pas même en lui de péché, & par ce seul motif, que les intérêts de la Monarchie des Jésuites Fexigeront (b), être inhumainement expulse, & tomber comme des nues dans la Société civile.

Encore si les Jésuites lui rendoient les biens qu'il leur aura donnés, ou

(a) Les Constitutions avouent qu'il ne libere que des vœux fimples. Absoluti maneant à votis fimplicibus . . . & nulla alia dispensatione indigent. Conft. p. 2. c. 9. 6. 9.

(b) Vel quod al commune bonum Societatis, non conveniat, ut in ca maneant, Conft. p. 2. c. 1. 6.

lui affuroient quelque fubfiftance. Mais des pauvres tels que des Jésuites pourroient-ils rien donner? Quant à rendre les Constitutions y ont mis bon ordre. Car si pour la forme elles disent, qu'il emportera tout ce qui lui appartient (a), d'un côté, il ne lui appartient plus rien, s'il a tout donné; aussi les Déclarations disent, que ce qui lui appartient, ne sera pas difficile à trouver: de l'autre, des choses données à la Société, il n'en reprendra que ce qui s'en trouvera en nature. Et comme il n'arrivera presque jamais qu'elles existent encore, c'est au Général, ou à son Délégué, de décider, si, pour en tenir lieu, on lui donnera quelque chose, ou rien (b). En forte que si le désintéressement connu de la Société, décide pour le rien, ou pour le peu, le Jésuite aura donné tout à la So-

(a) Ac fecum omnia sua ferat. Const. p. 2. c. 3. S. 5. Ea quæ ipsius esse constet, difficile non est statuere ut secum ferat. Decl. ibid. B.

<sup>(</sup>b) In iis quæ expendisset, vel dedisset societati... prudeniæ Superioris dimittentis relinquetur; ut habita ratione, tum æquitatis, tum ædistationis, slatuat, num till aliquid ampliùs, quam quod invenietur de rebus ipsus, dari debeat, nec.ne: & si amplius, quantum. Declar. id. B.

B iv

ciété, son bien, sa santé, ses talens la plus grande partie de sa vie; & il se trouvera jetté dans le sein de l'Etat. sans autre ressource pour subsister, que de porter le trouble dans sa famille. ou de dépendre des charités publiques. Si c'est en France & qu'il ait moins de trente-trois ans, il viendra renverfer les partages & les contrats, changer le sort d'une partie des Citoyens. reprendre des biens auxquels il a renoncé. S'il a les trente-trois ans, ou qu'il foit Profès, il faudra que sa famille ou l'Etat en ait la charge. Eh! quelle charge à tous égards pour tous les deux, qu'un homme qui aura vieilli chez les Jésuites, qui sera tout rempli des maximes de la morale & do l'esprit des Jésuites!

Il n'y a point de Citoyen qui ne ferécrie sur ce qu'il y a d'inique & de contraire à la tranquillité des familles, dans ces Constitutions Léonines, qui n'obligent que l'une des parties, & qui mettant tout le profit & la sûreté d'un côté, mettent de l'autre toute la perte & l'incertitude; cependant cette portion de l'Institut est l'une de ses ruses les mieux entendues.

Car la faculté de renvoyer les Jésuises est un des plus grands mystères de 17

la Société (a), ditau Roi le fieur Grebert dans la Requête dont nous avons déjà parlé. Si l'on en fort , on yrentre ; & elle reprend le Jésuite, avec la même facilité qu'elle le renvoie. Pourquoi, dit-il encore, fait-elle tant de mouvemens pour ses Religieux congédiés? S'ils sont véritablement libres & déliés de tout engagement à l'égard de la Société, ouel intérêt a-t-elle dans leur fortune? Y a-t-il des conditions tacites dans les congés comme dans les vœux? Sans doute. La Société les congédie ad tempus..... Et les væux reprennent leur force en cas de retour : véritablement cela n'est pas écrit dans les congés. La chofe feroit trop crue. Mais l'intention velt toujours: Omnia intelligendo juxta Societatis Constitutiones.

Il est constant en effet par les Constitutions (b), que la Société reprend ceux qu'elle renvoie, & qu'il dépend

(a) Requête au Roi signée en 1733, par feu M. Godefroi Avocat au Conseil, p. 23, & Réponse, p. 25.

(a) Sive recefferit sponte sud, sive dimissus, qui redit, si admittiur, denuò examinari debet, è generalem Consessionen facere, ipto in ingressio, ab ultimà... & aliis probationibus exerceri; PROUT SUPERIORI...

même du Supérieur de les reprendre à l'instant, sans autres épreuves. Or, de quelle ressource cette double faculté de renvoyer & de reprendre, n'estelle pas à la Société, tant pour l'intérèt politique, que pour l'intérêt pécuniaire?

Les intérêts politiques de la Société demanderont-ils par exemple, qu'en certaines circonstances critiques, elle ait dans quelques Etats, des résidens dévoués, qui, sans paroître dépendre d'elle, y fassent habilement ses affaires? Le Général sçaura congédier à propos des Jésuites adroits & sûrs; ne les libérera que de certains vœux, ou pour un tems seulement; les tiendra liés à lui pour tout le reste, par le vœu toujours subsistant de l'obéissance; & d'après ces arrangemens secrets, les rendra en apparence à la vie civile, les v laissera même, s'il le faut, jusqu'à la mort, pour le dommage de ces Etats, mais pour le profit de la Société. S'agira-t-il au contraire d'amples successions à recueillir ? A l'instant le Jésuite fera congédié. Mais lié par ses vœux à la Société, dépendant d'elle pour le tems & la nature de sa libération, il ne fera libéré, que pour le tems nécessaire à cette opulente récolte . & fous la condition de revenir au port autes ses dépouilles. Par ces adroits traités, les léfuites congédiés se gorgent, comme le dit Pasquier; puir quand ils sont faits riches, ils sont contraints comme membres de la Société, de rapporter au corps général de leur Ordre tout ce qu'ils

(ont) acquis (a).

Si l'on en veut des exemples, on peut citer le Pere Grebert pour qui les Jésuites de Flandres se donnerent en effet tant de mouvemens. Après un séjour de treize ans dans la Société, y avoir fait les trois vœux, y avoir rempli toutes les fonctions de Coadjuteur spirituel, il fut habilement renvoyé, pour se faire faire une donation univerfelle par sa Mere. Mais ce fut avec un dessein marqué de faire passer ces biens par différentes voies à la Société, à laquelle il ne demeura pas moins dévoué, qu'avant sa sortie (b). Il avoit même déj commencé de l'exécuter, lorsque son Frere s'en plaignoit au Roi. » Vo-» tre Majesté, dit-il, voit dans le Pere » Grebert un exemple fameux de l'a-» bus qui se pratique en Flandres, pour renvoyer des (Jésuites) au siècle,

B vj

<sup>(</sup>a) Plaidoyer. D'Argentré, T. 2. p. 365. (b) Requête. p. 1.

» & anéantir des vœux substantiels, par en un motif criminel de biens temporels (a)...La cause du Suppliant est celle du Public & de l'Etat. Le respos des familles est troublé, la Religion scandalisse. Le moyen sur de couper la racine de la cupidité & de l'abus, c'est de déclarer les Jésuites congédiés après leurs vœux, incapables de toutes successions... Quand il n'y aura plus de successions à espérer, la porte sera sermée aux congés es me de l'abus congés es me l'aporte ser le successions à espérer, la porte sera sermée aux congés es me l'aporte ser es l'aporte ser l'aporte ser en la porte ser es l'aporte ser es l'aporte ser en la porte ser es l'aporte ser en l'aporte ser en

L'histoire du Comte Zani est encore un exemple mémorable de l'artifice de ces renvois. » Charles Zani. so fils du Comte Jean Zani de Boulo-» gne en Italie, entra dans la Société des » Jésuites en l'an 1627, & avant son - entrée, il fit une très-ample renoncia-» tion à tous les biens qui lui pour-» roient jamais appartenir, de quelque » façon que ce pût être, en spécifiant » expressement, que, ni lui, ni ladite » Société, n'y pourroient jamais rien prétendre. Après qu'il y eut demeu-» ré onze ans, pendant lesquels son » Pere & le Comte Angelo son frere » moururent, les Peres de la Société

<sup>(</sup>a) Pag. 32.

» lui persuaderent d'en sortir, pour prendre cette succession, & retourner après parmi eux. On demanda pour ocela au Pere Général Vitteleschi les Lettres de dimission nécessaires, qui surent envoyées au Pere Menochius Provincial. Mais svant qu'on les donnât au Frere Charles Zani, on lui sit faire vœu de retourner dans ladite Société, avec tous les biens qui lui appartiendroient, selon que le Pere Bargellin le jugeroit à propos. Et voici la forme de ce vœu que le Frere Charles signa (a)».

» Moi Charles Zani, étant sur le 
point de recevoir mes Lettres de dimission de la Société de Jesus que 
j'ai demandées, avant qu'elles me 
foient mises entre les mains par le 
très-Reverend P. Provincial Etienne 
Menochius, je fais volontairement 
en sa présence vœu à Dieu, par lequel je m'oblige en conscience à sa 
divine Majesté, le plus fortement 
qu'il m'est possible, qu'ayant reçu 
mesdites Lettres de dimission, je demanderai de rechef avec toute sorte 
d'instance aux Supérieurs qui seront

<sup>(</sup>a) Morale pratique des Jésuites, Tom.

» alors, de rentrer dans ladite Société. » aussi-tôt que j'aurai mis ordre aux » affaires pour lésquelles j'ai demandé » & recu lesdites Lettres; entendant & » m'obligeant, pour faire ladite instan-» ce & demande de rentrer en la So-» ciété, de prendre tel tems qu'il sera » jugé le plus à propos par le R. P. » Vincent-Marie Bargellin, & selon » qu'il estimera que mes affaires seront » affez réglées, me voulant tenir obligé » quant à cela de suivre son pieux ju-» gement & sa volonté, pour m'exemp-» ter de tous scrupules, & pour con-» noître plus affurément le tems & le » terme d'accomplir mon vœu avec le

\* terme d'accomplir mon vœu avec le 
"" bon plaisir de Dieu ".

"" Il quitta l'habit de Religieux le 27

"" Novembre 1639 dans son nays, comme il l'a témoigné lui-même par écrit figné de lui. S'étant ensuite mis en possession, et changea de résolution, & vint à Rome pour obtenir dispense du vœu: mais il ne la put jamais avoir du Pape Innocent X.

"" Cependant il tomba malade de sérve, & sit son testament en faveur du Collége des Jésuites de Boulogne, par la persuasion de ces Peres, qui

» l'assiegeoient jour & nuit. Et après

⇒ cela il mourut.

2

» Les Jésuites se faisirent austi-tôt des » biens. Mais s'étant rencontré par mal-» heur un vœu & une diff ofition contrai-» re, faite par les Seigneurs Zani, il y » eut procès intenté à la sacrée Rote. Ce » qui faifant craindre aux Jésuites, que » dans les poursuites & les Jugemens » qui interviendroient, on ne publiât » leur étrange vœu, leur infatiable avi-» dité de bien. & leur nouvelle ma-» niere d'envahir des héritages, ils obstinrent du Souverain Pontife Alexan-" dre VII, une fignature de grace, par » laquelle il commanda aux Auditeurs » de Rote de terminer cette affaire par » voie d'accord. Ce qu'ils firent en dip vifant tous les biens dont il s'agif-» foit en douze parties, cinq desquelles » furent affignées aux Jésuites, & les » fept autres aux Seigneurs Zani, qui » ne les posséderent qu'après mille pei-» nes & empêchemens de la part de ces » Peres, & après avoir presque entie-» rement diffipé cette succession «.

Faut-il demander après cela, ce que doit penser tout Etat policé, de cet incompréhensible Institut? Institut où tout est en l'air, pour ce qui concerne l'état, la personne, la fortune des Citoyens, & qui n'a de fixe que la facilité de s'approprier les biens des familles:

înstitut qui saisst les premiers momens d'une jeunssie peu resséchissteur, pour lui faire prendre des engagemens éternels envers lui; pour lui faire un mérite de se défaire à son prosit de ses biens: pour la lier par des vœux; & qui se joue à son gré des vistimes qu'elle s'est immolées, en soutenant que si elles sont liées, lui ne l'est pas:

Inflitut qui trompant la foi publique & la fécurité des familles, par des vœux femblables à ceux de tous les autres Ordres Religieux, prétend ne former que des riches, capables de posséder & es fuccéder, malgré leur vœu de pauvreté; des Citoyens prêts à rentrer dans le siécle, malgré leur vœu de Religion; des hommes libres qui pourront se marier un jour, malgré leur vœu de chasteté; & renverser les dotations, les partages & tous les contations, les partages & tous les contrats de leur famille, malgré leur renoncement à toutes choses:

Institut qui n'a de vûes dans ces divers prestiges, que de devenir riche, par ces prétendus pauvres, réellement pauvres pour eux-mêmes, & qui ne sont riches que pour lui; & que d'étendre da domination, ses conquêtes, ou ses richesses, par ces renvois au stécle, qui ont moins pour objet, de se décharger fur l'Etat des sujets mauvais, ou pen propres aux mystères de sa Monarchie, que de faire ses propres affaires, ou de gouverner tout sous le nom de ces

Jésuites du dehors \*.

Indéfinissable Société, qui tient le reste des hommes dans une illusion perpétuelle; & qui, répandue de toutes parts, ne présente, dans ses loix, dans fes vœux, dans sa doctrine, dans ses membres, & dans tout fon être, que des incertitudes & l'instabilité. Ayant des régles aujourd'hui, & demain pouvant en avoir de contraires; soutenant alternativement le oui & le non, par son commode systême de la probabilité, & pouvant changer de doctrine, selon les tems, les lieux, les intérêts: formant des Religieux véritables, des mendians même très-réels, quand il s'agit d'avoir les priviléges des mendians; & n'en formant plus, quand il s'agit de posséder & de succéder : ayant des vœux absolus, quand il faut lier les autres à ses intérêts; & n'en ayant plus que de conditionnels, quand son intérêt demande que ces liens soient

<sup>\*</sup> Le vœu que l'Institut exige pour le sas de l'Episcopat constate bien ces vûes.

rompus; faisant signifier à ses vœux, tantôt que la pauvreté n'empêche pau de posséder, tantôt qu'ils obligent de ne posséder plus, mais qu'ils n'ôtent pas le droit, si elle le veut, de posséder de nouveau.

Tout est abime dans cet Institut. Le Supérieur qui dirige les vœux, les reçoit-il, ne les reçoit-il pas? Ces vœux sont-ils solemnels, ne le sont-ils point? Est-on Religieux après les avoir saits, ou peut-on ne l'être plus \*\*\*? Sous cet

\* \* Les Jésuites pour se faire délivrer une donation, que la Mere de leur Pere la Rue devenu si célébre, leur avoit faite, pour le te ns où son Fils auroit fait profession, soutenoient en 1665 que les trois premiers vœux étoient une véritable Profession; que par ces væux on étoit véritablement Religieux engagéd Dieu & d la Religion, Religieux fans retour, comme le sont les autres réguliers; qu'ils se faisoient en présence de ceux qui veulent y affifter, entre les mains du Recteur, ensuite de la permission du Général. En 1732, au contraire, pour mettre leur P. Grebert en état de se faire fai e une donation universelle par sa mere, ils soutenoient que ce ne sont que des væux simples, qui se font en fecret , d Dieu seul, & non entre les mains des Supérieurs; qu'ils ne font qu'un degré d'attente, ne forment qu'un habit de Jésuite, ést-on indissérent; Ecolier simple, ou Ecolier approuvé; Coadjuteur sormé, ou non sormé; spirituel ou temporel; Prosès des quatre vœux, ou des trois vœux? Chose étran-

engagement conditionnel, & qu'ils ne lient pas le particulier à l'état Religieux irrévocable-

ment & Sans retour.

" Quelle contrariété, dit plaisamment sur so cela M. Grebert! Seroit-ce une opinion » probable dans la Société, que ceux qui » ont fait les premiers vœux, sont vrais Re-» ligieux, & qu'ils ne sont pas vrais Reli-» gieux? Voilà la question agitée fortement so pour l'un & pour l'autre. Ils sont vrais ma Religieux pour pouvoir profiter de la so donation des parens du P. la Rue; ils me font pas vrais Religieux pour donner » au P. Grebert congédié la capacité de reme cueillir des successions ... Voilà des ar-» gumens in utramque partem; mais l'ordre » des successions ne souffre pas d'opinion » probable. » (Réponse à deux Requêtes des Jésuites, p. 9 & 11.) C'est ce double intérêt qui varie selon les circonstances, qui mettoit les Jésuites, dès le tems de Pasquier, dans le cas de ne pouvoir se définir euxmêmes. On a vû qu'ils se disoient tales quales. Et ces Peres tels quels, Pasquier les appelloit de vrais hermaphrodites, qui pour être Séculiers ou Réguliers tout ensemble, ne sont ni l'un ni l'autre. (Catech. L. 1. ch. 15.)

ge! J'ignore même si dès demain, celui que je vois Jésuite aujourd'hui, à que j'entends prononcer les trois vœux substantiels de Religion, ne sera pas dans le siècle sans liens & sans vœux; pendant qu'au contraire au milieu du siècle, je ne suis pas toujours sûr, sous l'habit du monde, dans un homme marié, même dans un Luthérien, de ne pas voir un Jésuite!

## ARTICLE VII.

CINQUIÉME CHEF. Le Régime de la Société est Monarchique, même def-potique. La totalité de l'autorité, l'universalité de ses biens, de son administration, de sa direction, est réunie dans la seule main du Général.

§. I.

Détail de ce gouvernement sur les personnes.

Il étoit encore essentiel, pour remplir les valtes vies de la Société, qu'elle sit un corps dont tous les membres sussent indissolublement unis à leur chef, par les liens d'une obéissance sans réserve (a); que par conséquent son régime fut un gouvernement vraiment militaire; & que son Général eût la mêmo autorité, sur cette immense armée des soldats de Jesus, que l'ont les Généraux d'armées fur leurs foldats : il falloit, comme le dit le Roi de Portugal (b), " pour former l'union, la confif-» tance, & la force de la Société des » Nôtres, un gouvernement non-seulement monarchique, mais si souverain, si absolu, si despotique, que » les Provinciaux mêmes ne (puffent) » par aucun délai, ni par aucun acte. » retarder l'exécution des ordres de » leur Général «.

C'est en esset le plan de l'Institut. Austi, dit encore S. M. Portugaise: Le Par ce pouvoir législatif, inviolable, se despotique, par ce prosond dévouement des sujets de cette Compagnie, pour des Loix mystérieuses qu'ils

(b) Manifeste aux Evêques, p. 42 & 45

<sup>(</sup>a) Nec conservari, nec regi, atque adeò

NEC FINEM AD QUEM TENDIT SOCIETAS
consequi potest, si inter se & cum capite
fuo membra ejus unita non suerin... hujusmodi unio magna ex parte per obedientiæ vinculum conficitur. Const. p. 8. c. 14

5.71. 3.

"n'ont jamais vûes; par cette aveugle, 
"tupide, & indéfectible obéiffance, 
"avec laquelle ils font obligés d'exécuter, fans héfiter, ni répliquer, tout 
"ce que leurs Supérieurs leur commandent, cette Société des Nôtres, 
"est parvenue à former le corps le plus 
"folide & le plus fort.... ( par conséquent le plus énorme & le plus grand 
"des abus, auquel) il est de la nécefpité la plus pressante pour l'Eglisé & 
"pour l'Etat, d'apporter le remede le 
"plus prompt & le plus efficace «.

Pour donner d'abord une idée générale de ce gouvernement; la Société, indépendamment des Jésuites du dehors \*, de ces Jésuites Eyêques.

\* Le Compendium au mot Generalis; S. t. dit que le Général auffi-tôt qu'il est élà, peut exercer une pleine Jurifidition fur tous ceux qui vivent fous son obédience, en QUELQUES LIFUX QU'ILS DEMEURENT, MESME SUR CEUX QUI ONT DES FACUL-TÉS privilégiées,

Generalis cum primum electus est... potest plenam exercere jurissicionem in omnes sub ejus obedientia degentes, ubicumque commorantes, etiam exemptos, etiam quafcumque facultates habentes. Il y a donc des Jésuites exempts, des Jésuites qui ont certaines facultés privilégiées, ce qui ne peut onyenir qu'aux Jésuites du dehors. Prêtres, ou Laïcs, qui ne le font ordinairement, que par le vœu d'obéiffance au Général, fans autres vœux & fans l'habit, est composée de trois grands corps: 1°. les Colléges & Noviciats, ou Maisons de probation & de résidence; 2°. les Missions; 3°. les Maisons Professes.

En 1710 (a), la Société comptoit 612 Colléges, 340 Maisons de résidence, & 59 Noviciats: 200 Missions: 24 Maisons Professes: en tout 37 Provinces, & 19998 Jésuites, sans compter ceux du dehors, qui sont en nom-

bre infiniment plus grand.

Tout ce Corps le gouverne par un général, des Provinciaux, & des Recteurs ou Préfets. Le Général est à la tête de tout le Corps; les Provinciaux à la tête de chacune des Provinces; les Recteurs ou Préfets, à la tête de chacune des Maisons, des Colléges, des Missions & des Noviciats. Les Jésuites du dehors sont sous la dépendance du Recteur voisin, ou de tel autre Jésuites que le Général leur indique. On l'a vû dans le vœu des Jésuites Evêques, & dans le Jésuite Négociant-Luthérien de M. de Vallori.

(a) Hist. Societatis Jesu, par le P. Jou∃ venci, p. 967.

Il y a beaucoup d'autres Officiers: Mais ceux-là font comme les pivots, fur lesquels roule la valte machine de ce gouvernement. Les inférieurs correspondent aux Recteurs, les Recteurs aux Provinciaux, & ceux-ci au Général.

Entre ces autres Officiers, font quatre Assistans, nommés après l'élection du Général, par la Congrégation qui a fait l'élection : quatre autres que le Général se choisit : des Procureurs Généraux, dont un auprès du Pape, les autres auprès de chacun des Potentats Catholiques de l'Europe ; des Visiteurs, dont un pour chaque Province: un Secrétaire Général qui réside à Rome : un Ministre du Général, &c. Dans les Colléges, ainsi que dans les Maifons, Missions, ou Noviciats, il y a des Officiers subordonnés, Social, Consulteurs, Procureur, Ministre, &c. J'expliquerai dans la fuite les fonctions mystérieuses de quelques - uns de ces Officiers.

La Société s'assemble quelquesois par Députés. C'est ce qu'on nomme les Congrégations générales, qui se tiennent presque toujours à Rome. Mais elles ne doivent avoir lieu, que pour l'élection d'un Général, en cas de mort ou de destitution. Elles peu-

vent

vent cependant aufili se tenir pour d'autres affaires d'une grande conséquence (a). Mais les Constitutions veulent que cela soit rare (b); & que l'autorité du Général fussife presque toujours.

Ces Congrégations font composées du Général, s'îl est vivant, sinon du Vicaire Général, nommé pour gouverner par interim; des quatre Assistants, & de trois des grands Prosés de chacune des Provinces de la Société. Le Provincial est de droit l'un de ces rois. C'est à ces Congrégations seules, que l'élection d'un Général appartient. Les Electeurs s'enserment, comme on le sait au Conclave; & on ne leur donne pour leur subsistants, que du pain & de l'eau, jusqu'à, ce sque l'élection soit saite.

Le Général est à vie; & les Conf-

(a) De rebus perpetuis ac magni momenti. Conft. p. 8. c. 2. §. 1.

(b) Non videtur... expedire ut... (Conventus Generalis) crebrò fiat; quoniam Generalis adjutus communicatione quam cum universă Societate habet... hoc laboris & distractionis Societati, quantum fieri potest, adimet. Conf. p. 8. c. 2. § 1.

Congregationes majori ex parte ad Generalis Electionem, & raro in aliis occafionibus fiunt. Declar. in Conft. p. 9. c. 1. C.

Tome IV.

titutions ne font point difficulté d'en donner, entr'autres, cette raison, qu'il en aura plus d'autorité, pour étendre & augmênter le corps de la Société; ce qui doit être son objet capital (a). Il est cependant destituable, comme on l'a vû dans l'article précédent, mais pour des cas rares & graves : nous en parle-

rons dans la fuite.

En cas d'affoiblissement d'esprit, il peut se nommer un Vicaire Général, de concert avec les Provinciaux : finon les Provinciaux, de concert avec deux Supérieurs de chaque Province, peuvent l'élire à la pluralité des voix , par Lettres adressées sans doute aux Assiftans. Mais en cas de mort du Général. ce sont les Profès du lieu du décès, ou du lieu le plus voisin, qui nomment le Vicaire Général, pour gouverner sede vacante, en cas que le Général ne l'ait pas nommé lui-même avant son décès.

Quant à la nature de ce gouverne-

ment:

<sup>(</sup>a) Necesse est esse aliquem qui univerfæ Societatis curam habeat, qui hunc fibi finem constituat, ut bene gubernetur, confervetur, & augeatur totum Societatis CORPUS ... Ad vitam est eligendus : . . major erit Præpositi autoritas, si mutari non poterit. Conft. p. g. c. 1 . S. 1. & Declar. ibid. Ъ.

I. Pour parvenir ace but important, d'accroître de toute part la domination de la Société, non-seulement il faut que le Général soit perpétuel; mais il saut qu'en lui seul se concentre toute l'autorité, & qu'il ait une pussance sans l'imites dans la Societé. C'est aussi ce que portent les Constitutions (a).

Conséquemment personne dans la Société n'a de puissance, que celle qu'il veut bien communiquer, pour le tems & selon la mesure qu'il veut bien la donner. Au lieu que la sienne est indésinie, & s'étend à tout; aux Missons prosesses, aux Maisons Prosesses, aux Maisons Prosesses, aux beloss, aux personnes. La totalité de la direction & de l'administration est dans sa main, n'émane que de lui, ne retentiq qu'à lui: rien ne se fait que sous ses ordres, par son pouvoir, & sous la condition de lui rendre compte de tout (b); sans que lui-même ait

(a) Ut bene gubernetur Societas . . . Præpositus Generalis omnem habet autoritatem in Societate: Consiit. p. 9. c. 3. S. 1. Jubendi jus totum penès Præpositum erit. Bulle de Paul III. 1540.

(b) A Generali Præpolito, ut à capite, universa facultas Provincialium egrediatur, ac per eos ad Locales; per hos autem ad singulares personas descendat. Sic et am ab

3

de compte à rendre à personne.

Ainsi c'est lui seul qui nomme les Provinciaux & les Resteurs sur lesquels roule tout le gouvernement. Il les destitue, ou les continue selon son gré; sans être obligé de s'astreindre à la régle, qui fixe à trois ans la durée commune de leur Office. Cette régle ne veut même dire autre chose, sinon qu'après ces trois ans, il peut se déjaire de ces Officiers, sans les noter, s'il n'en est pas content (a). Non-seulement il les établit & les

eodem capite, vel saltem eo suam facultatem communicante & rem approbante, Missiones procedant. Const. p. 8. c. 1. §. 6.

Collegiorum universa potessa & administratio, pents Przepssum Generalem etic. Const.
p. 4. c. 10. 6. 2. Przeposti Provinciales, aut
Locales & Rectores, & alii ejus Commissatii, eem partem hujus facultatis habebunt,
quam igsi Generalis communicaverit. Const.
p. 9. c. 3. 5. 7.

(a) Constituat per se ipsum Rectores Collegiorum, ac Praepstos Locales domorum quos aptiores fore judicaveri: Provinciales itidem ad triennium ut plurimum... quibus eam potestatem communicabit, quam duxerit communicandam. Const. p. 9. c. 3. s. 14. Hoc tempus & contrahi & prorogari poterit... id commodi accidit, ut fine nocâ cursu triennii peracto, removeri possum. nis antè... Generali removendi viderentur. Doch, biol. 1.

institue, selon son bon plaisir; mais ils n'ont d'autorité, qu'autant qu'il veut leur en donner; plus ou moins selon qu'il le juge à propos; sans qu'on puisse dire d'une maniere toujours sixe, que tel Office ait toujours tel degré de puisse fance. Ensin c'est à lui qu'ils doivent rendre compte de leur administration; & en tout tems il peut le leur demander (a).

Il en est de même de tous les autres Ossiciers, qui sont plus ou moins nécejaires au gouvernement du Corps. C'est lui qui les nomme & les destitue comme il lui platt, & qui leur donne plus ou moins de pouvoir, comme il le juge à propos: par exemple, le Procureur Général, le Secrétaire de la So-

ciété, &c.

(a) Idem Officiales RELIQUOS ad gubernationem Societatis necessarios, ut Procuratorem Generalem...constituit, eam illis facultatem..quam convenire judicabit, communicando. id. 6. 16.

Proprii cujusque gradus judicium, & officiorum discretio ac distributio... tota est in... Generalis manu. Bulle de Greg. XIV. 1691. Consulter quelqu'un, ses Assistans, par exemple, pour toutes ces nominations & ces destitutions, ou même pour les autres assistant per graves, fussent-elles douteuser: il le peut sans doute, s'il le veut. Mais il n'y est pas obligé (a).

Ses quatre Assistant eux-mêmes, c'est encore lui qui les choisti. Il n'est pas même obligé d'en avoir. Ce n'est qu'un conseil que les Constitutions lui donnent, pour son propre soulagement, & une pure nécessité de convenance. Ils n'ont d'ailleurs de pouvoir, qu'enutane qu'il leur en donne. Enfin ils n'ont que le droit de lui représenter : c'est à lui seul de décider ce que bon lui semble (b).

(a) Quibus etiam eam potestatem communicabit quam duxerit communicandam. Potest etiam eam revocare, restringere & etiam augere, & administrationis rationem ab eis exigere. Const. ibid. §. 14. 15.

(b) Auxilium comfili... quam fit Generali necessarium... poresti intelligi. Videtur ergo pernecessarium ur aliqui sint ... qui res... à Generali commissa curam habeant, quam illis posser dividere... res inter se discussarium distribution en contra se superiori di cullis se de poterunt, de quibus superios dictum est... quamvis autem res graviores cum els tractande sint, statuerni tamen Facultas, possquam cos audietit, pensa

En un mot, il n'y a que quatre autres Affistans, que les Constitutions nomment quelquefois affez plaisamment la Société, qui dans un sens ne soient pas à la nomination du Général. C'est la Congrégation qui les élit, après l'avoir

élu lui-même (a).

Mais il n'y perdrien; 1°. Parce qu'il a le droit de les nommer à fon tour, en cas de mort ou de longue absence. Or s'il n'a pas fur eux le droit de mort, il a du moins celui de les envoyer au loin, quand il lui plait , pour des causes graves, dont il ne doit compte à personne. Il devient ainsi bien-tôt le maître abfolu de ces quatre inspecteurs de sa conduite. Il est vrai qu'on suppose pour

GENERALEM ERIT. Conft. p. 9. c. 6. 5. 103 ıı.

(a) Electio 4. hujusmodi Assistentium, eorum erit qui Præpositum eligent, quando ad id congregantur. Quòd si vel mortem obiret, vel à Præposito Generali diutiùs abesse, propter causas graves aliquem ipsorum oporteret; non repugnantibus Provincialibus Societatis, Præpositus Generalis alium substituit, qui cum approbatione omnium, vel majoris partis eorum, manebit in demortui vel absentis loco. Conft. p. 9. c. 5. 5. 3. Illi ad Præpositum manentes, dicere ac efficere quidquid circa tria ... fenferint , teneantur. ibid. S. 2. C iv

ce choix, qu'il n'y aura point de réclamations, ni de protestations de la part des Provinciaux. Mais on sent bien que des Officiers institués par le Général, & destituables à sa volonté, ne s'aviseront pas de lui rompre en visiere. 2°. Ces quatre Assistans n'ont d'autres fonctions auprès de lui, que de veiller à la décence de ses dépenses & à ses befoins temporels; de modérer fon travail; de l'avertir charitablement du bien qu'il y auroit à faire; & aussi, ( & c'est le délicat) de le dénoncer à la Société, s'il y avoit de ces cas graves qui pussent donner lieu à sa destitution.

D'ailleurs ils ne partagent en aucune maniere son autorité. Ils la partagent fi peu, qu'ils ne sont pas même de son confeil, s'il ne les nomme point pour en être. Les Constitutions disent seulement qu'il peut se servir de ces quatre Asstrans (a) pour en faire les siens. Ce n'est qu'une faculté : il n'y est point nécessité.

ral.

Voilà pour le gouvernement géné-II. Pour les Colléges & les Maisons,

c'est la même puissance arbitraire. C'est

<sup>(</sup>a) Et quidem illi ipsi esse poterunt de quibus superiùs dictum est. Conft. ibid.

lui qui reçoit les Colléges & les Maifons qu'on offre à la Société; qui en régle les conditions; qui en nomme les Professeurs, les Confesseurs; & qui décide généralement de tout (a). C'est à lui qu'en appartient la surintendance & le gouvernement, pour les personnes & pour les biens. Il nomme & déplace à son gré, les Maîtres, les Étudians, les Officiers; il étend ou limite leurs pouvoirs. C'est en son nom & sous ses ordres que les Recteurs en administrent les bâtimens, les revenus; & il s'en fait rendre compte, ou à lui-même en personne, ou à quelqu'un qu'il commet, selon qu'il le juge plus à propos. En un mot, c'est à lui d'ordonner dans les Colléges, de tout ce qui peut y concerner l'instruction de l'esprit ou la sulfistance du corps (b).

(a) Idem porerit...domos, Collegia; Universitates...accipere...& Lectores, Sacerdotes, & alia que occurrerint, providere. Conft. p. 9. c. 3. §. 17. Ad Collegia admittenda Generalis...plenam potestatem. habet. Conft. p. 4+c. 2-§. t.

(b) Totam habebit superintendentiam & gubernationem Collegiorum . Scolasticos, Præceptores, Officiales . . . Rectores . . . constituere & removere poterit, e amque facultatem eis communicate quam senserit conve-

Il en est de même pour les Missions: Le Général les gouverne avec une puifsance sans limites. Il y envoie qui il veut , quand il veut , où il veut , & il en rappelle de même (a). On doit lui rendre compte du succès; ne s'y conduire que par sa direction & par ses ordres; entretenir avec lui pour cet effet des relations fréquentes, lui écrire toutes les semaines, s'il se peut, au moins tous les mois (b). Les Procureurs Généraux

nire. Per Rectores, administrationem Collegiorum exercebit, in iis quæ ad ædificia & temporalia bona ... pertinent.

Curabit ut Rectores rill rationem officia fui eo modo qui convenire magis videbitur ; reddant . . . five reddenda fit eidem . . . five alii qui ad eam potestatem commissarium habeat. Res que ad vite ac doctrine institutionem pert nent, administrare Generalis munus erit. Conft. p. 9. 6. 3. S. 3. & Declar. ibid. C.

(a) Generalis in Missionibus omnem habebit potestatem : . mittere poterit omnes fibi subditos . . . quos mittendos judicaverit, ad quascunque mundi partes, ad quodvis tempus; prout ei videbitur: . . poterit etiam missos revocare. Conft. p. 9. c. 3. S. 9. Etiam missos per summum Pontificem ... potest revocare. Decl. ibid.

(b) Per crebram Litterarum communicationem, quantum fieri potest, totius successus certior redditus, confilio providebit . . . Ut 43

des Missions sont ses hommes, comme le sont tous les autres Procureurs Généraux, & tous les Officiers du Corps (a). Il les nomme tous également : tous ne tiennent que de lui leur pouvoir : tous lui doivent compte des affaires qu'ils gérent, & des deniers qu'ils administrent. C'est la loi commune de tous les Officiers de la Société, sans aucune exception.

III. Pour les biens de la Société, c'est le Général qui en est vraiment le seul propriétaire, au moins le seul administrateur suprême. Quiconque les administre, les achete, ou les vend, ne le fait qu'en son nom, en vertu du pouvoir qu'il a bien voulu lui communi-

quer, & lui en doit compte.

» C'est dans le Général seul, disent » les Constitutions, que réside le pou-

ali maneant alicubi, vel aliò se conferant, nemo quoquo modo sine confensu Superioris sui... curare debet. Conft. p. 7, c. 2, 5, x. x. Scribere debent Generali singulis hebdomadis, si vicinus sueri: sin autem singulis mensibus. Declar. In Conft. p. 8. c. 1. L.

(a) Idem Officiales reliquos, ... ut Proeuratorem Generalem ... conflituet, eam illis facultatem quam pro negotiorum ac personarum ratione, convenire judicabit, communicando. Const. p. 9. c. 3. 5. 16. woir d'acheter, de vendre, ou de faire quelqu'autres contrats que ce soit, pour les biens temporels mobiliers, tant des Maisons, que des Colléges; de constituer des rentes sur les biens, immeubles des Colléges, ou de les. rembourser (a)

De même « g'il s'agit de biens laifsifes à la Société pour en disposer à la.
volonté, sans désignation pour un
des lieux de la Société, plutôt que
pour un autre; soit maisons, ou terres, soit argent, grains ou autres effets mobiliers; la disposition en appartient au Général. Il pourra les
vendre, les garder, oules appliquer
à quelque lieu de la Société; le tout
pour la plus grande gloire de Dieu »
(b), c'est-à-dire, selon son bon plaisir.

(a) Est autem penès Generalem omnisfacultas agendi quosvis contrascus emptionum, aut venditionum, quorumlishet bonorum temporalium mobilium, tam domorum quàm Collegiorum; & imponendi ac redimendi quoslibet census super bonis stabilibus Collegiorum. Conft. p. 9. c. 3, 5, 5.

(b) De iis quæ Societati ita relinquuntur, ut ipsa pro suo arbitratu ea disponat... domus, prædium ... pecunia, triticum & quæwis mobilia, Generalis disponere poterit, vendendo, retinendo, aut huic vel illi loco C'est de même à lui seul « qu'il appartient de vendre, aliéner, échanger les immeubles des Maisons our des Colléges. Il le peut, même sans aucune information préalable; ou s'il pige à propos d'en faire, il n'est point et enu d'y donner aucune forme judiciaire (a) «.

Lui seul encore dans la Société, a le droit de passer des contrats, & tout contrat fait sans son exprès consentement est nul. Quand il auroit donné à des Provinciaux ou autres, le droit de contracter, on ne tiendroit encore rien, s'il ne ratisse les actes. Car il peut caffer tout ce qu'ils ent sait (b).

id quod ei videbitur applicando, prout ad majorem Dei gloriam senserit expedire, id.

s. 6.

(b) Omnis facultas celebrandi contractus eft penès Præpotitum Generalem. Compendium Conflit. au mot Contractus & Generalis. Omnis facultas celebrandi contractus et ciddem Conflitutionibus penès Præpotitum...refideat. Bulle de Pie V. de 1568, Litter, Apolt. p. 107,

Il peut de même changer à fon gré la dessirain dux Colléges ou aux Masjons, & les appliquer à d'autres usages, sans s'embarrasser de la volonté des testateurs. Il n'a besoin pour cela du consentement de personne. Tout ce que l'Institut lui prescrit très-sagement, c'est de prendre les précautions nécessaires, pour que cette interversion se fessie, sans scandaliser ceux qui sont chargés de payer ces legs (a). L'avis est sensé. Car cette atteinte à la foi publique, pourroit opérer qu'on ne payeroit pas ces legs, & que personne désormais n'en seroit plus.

Dans tout cela, les Retteurs ou Préfets, les Provinciaux eux -mêmes ou autres Commissaires, tels que les Procureurs Généraux & Particuliers, n'autont que la portion de pouvoir, qu'il au-

(a) Hanc facultatem fibi refervat Prapofitus Generalis ... commutare ex uno util, ad alium neceffarium, legata qua relinquuntur noftris Collegiis, aut domibus: DUM-MODO id flat SINE SCANDALO EORUM AD QUOS SOLUTIO TALIUM LEGATORUM FER-TINET. Compend, mot Commutatio, § 4. On It enfluire: de commutatione utilima voluntatis, vide verbo Alienatio, §, ultimo; & là on trouve: ultimis testatoris voluntatibus non obstantibus.... ra plù au Général de leur communiquer. Encore faudra-t-il qu'il ratifie ce qu'ils auront fait, si l'on veut lui ôter la li-

berté de tout casser (a).

D'ailleurs les Colléges ni les Maifons n'y prendront pas plus de part, que s'il ne s'agissoit pas de leurs biens, Il ne faudra pour ces Altes ni Assemblées, ni Chapitres ni autre consen-

tement de leur part (b).

En un mot, l'administration absolue de tous les biens de la Société, est dans la main du seul Général. C'est-là que résident proprement tous les trésors du Corps entier, & que viennent se réunir les richesses de l'ancien & du nouveau monde. S'il n'en est pas le propriétaire, lui seul au moins a droit d'en disposer; & ce n'est que par ses ordres que ses Déségués en disposent.

Les Constitutions n'exceptent de fon plein pouvoir sur les biens de la

(a) Provinciales, Rectores & alii ejus Commissarii eam partem hujus facultatis habebunt quam ipsis Generalis communicaverit. id. 6. 6.

(b) Neque verò Collegiales ad hujusmodi actus collegialiter erunt congregandi.id. 5.6. Societatis contractus non capitulariter, sed more ipsus Societatis... per Generalem. Compendium, mot Contractus. Société, que ces deux choses uniques :
l'aliénation ou dess'inclion des Maisons
des Colléges, pour laquelle il faut
une Congrégation générale; l'application de leurs revenus aux Maisons
Professes (a). Mais sur cette application, on a vû dans l'article précédent
à quoi la prohibition se réduit; & pour
l'alienation, c'est désendre à un riche
qui n'est pas insensé, de se réduire à la
mendiciré.

IV. Par une fuite de ce surprenant gouvernement, on n'y connoît point d'Assemblées, ni de Chapitres, pour le régime des Colléges ou des Maisons. C'est même une loi de l'Institut, qu'il n'y en ait point, & que rien ne s'y fasse capitulairement (b). Le Général

(a) Alienare autem, aut omnino dissolvere Collegia vel domos jam erectas, finegenerali Congregatione, Generalis non poterit. Const. id. 8, 5, Aut in usum Societatis.
Professe redditus corum convertere. id. 8, 17,
(b) Neque Collegia capitulum habeant,
neque capitulariter ad quavis peragenda con-

gregentur. Littera Apost. p. 107.

Societatis contractus non capitulariter; for more ipfius Societatis... per Prapofitum Generalem, vel ipfium Societatem (dans les Congrégations générales) effe celebrandos, concellir Pius V. Compendium, mot. Contradus,

par lui-même ou par le Supérieur porteur de ses ordres, y décide tout.

Dans les Colléges, ni les Maisons, il n'y a même jamais d'Assemblées capitulaires pour aucun objet. On ne connoît dans la Société, que les Congrégations Provinciales, composées des Profès à quatre vœux, des Préfets des Maisons, Recteurs des Colléges, & de leurs Procureurs. Encore ne s'affemblent-elles qu'en deux cas feulement. 1°. Tous les trois ans, pour nommer un Procureur, qui se transporte auprès du Général, & lui rend compte de tout ce qui concerne la Province, les Maifons & les Colléges. 2°. Lorfqu'il s'agit de nommer les deux députés de la Province, qui avec le Provincial doivent concourir à l'élection d'un Chef. Car s'il se tenoit une Congrégation générale, pour d'autres affaires, que cette élection; il dépend du Général de faire nommer par chacun des Provinciaux, fans Assemblées Provinciales. les deux députés (a), & l'on fent quel

<sup>(</sup>b) Cum conventus ad res alias indiceretur, Provincialis fine Congregatione Provincia; duos ex de eligere poterit, pro arbitrio Generalis; cuj: serit... confituere num conventus provincialis.. fit cogendus,

avantage cette faculté lui donne, pour s'assurer d'avance des suffrages.

Ilest même remarquable, que c'est à lui seul de convoquer les Congrégations générales, pour ces affarrer de signande importance (a). Or on juge affez, qu'il ne les convoquera, que quand il sera sûr qu'elles feront utiles à ses vûes, & quand il pourra compter que les députés qu'il fait choisir par ses Provinciaux, donneront leurs suffrages selon ses désirs. Au reste ces cas sont si rares, que depuis plus de deux siècles que la Société subsiste, on ne compte pas six de ces Congrégations extraordinaires, dans lesquelles il n'ait pointéié question d'élegtion.

V. Enfin les Constitutions de la Société ne s'exceptent pas elles-mêmes de ce pouvoir absolu du Général. Car indépendamment du droit qu'il a reçu, des Papes, au nom de la Société, de les changer, détruire & refaire, selon fa volonté; elles lui donnent le plein pouvoir de dispenser, comme la pru-

an Provincialis fine conventu eos debeat eligere. Const. p. 8. c. 3 S. 1.

<sup>(</sup>a) Quando non ad Electionem... Generalis eam convocabit... & non congregabit frequenter Societatem. Conft. p. 8. c. 3. S. 2.

dence qu'il a reçue du Ciel, l'avisera, de leurs diverses dispositions, selon les tems, les lieux & les personnes (a). Tout ce qu'elles exigent, c'est qu'en les détruisant par ces dispenses, il entre dans les intentions de l'Institut, & qu'il ne se propose que ses hautes vûes & ses nobles fins : c'est-à-dire qu'il ne détruise les Constitutions; que pour l'utilité & l'accroissement de sa Monarchie. Et en effet à l'exception des deux feuls articles de l'aliénation des Colléges ou Maisons, & des défenses illusoires d'appliquer leurs revenus à l'ufage des Profès , on n'en voit presqu'aucun, où les Constitutions & les Déclarations ne supposent, qu'avec la dispense du Général, on peut faire tout le contraire.

Sans prendre même la voie de la difpense, les Constitutions déclarent au

<sup>(</sup>a) Ad Generalem pertinebit in iis quæ accidunt; ubi dispensatione opus est, habiti ratione personarum, locorum, temporum, & aliarum circumstantiarum, dispensare: quodmunus est prudentis quam lux æterna communicaverit... præstabit; sineme arumdem Constitucionum intuendo; qui alius non est, quam majus Dei obsequium, & eorum bonum qui hoc institutum sequuntur... Const. p. p. c. 3, 5. 8.

Général, qu'il a plus de pouvoir qu'elles, & qu'il dépendra de lui seul, que leurs dispositions obligent ou non, tel ou tel des Jésuites. Car en général elles lui fignifient, qu'elles n'obligeront personne en conscience, ni sous peine de péché mortel ou véniel, excepté pour les quatre vœux : mais que si, pour aggraver le joug de quelque Jésuite malheureux, il juge à propos de lui commander de les observer en tout ou en partie, le lien de la conscience à l'inftant se formera, & le transgresseur infortuné deviendra soumis à la loi du péché. Ainsi le péché dépendra du Généfal feul, & variera felon les personnes (a).

Terminons par cette étonnante mamime des Constitutions, qu'en touter choses le Général a droit de casser toute ce que les autres Supérieurs de la Société auront sait, quoiqu'ils ne l'ayent sait qu'en vertu de ses pouvoirs géné-

(a) Ne in laqueum ullius peccati... incidant... vifum est nobis... nullas Constitutiones poste obligationem ad peccatum mortale, vel veniale inducere: NISI Superior ea... in virtute obedientis juberet, quòd in rebus vel personis illis in qui-Bus judicabitur quod... convenier, pieri poterir. Const. p. 6. c. c.; 53

raux; qu'il est le maître d'ordonner en tout ce que bon lui semblera; & qu'en toutes choses & toujours, on doit lui obéir comme au Vicaire de Jesus-Christ (a). Où l'on voit qu'il est comme le Pape de la Société.

On doit ajouter, que » son pou» voir est tel, que quoiqu'il ait des
» Conseillers, il n'est pas tenu de se con» former à leur avis. Il est le Seigneur
» des Seigneurs. Il fait ce qu'il veut,
» fans être aftreint à aucune loi. Il tue,
» il vivisie; il abbaisse, ou il éleve qui
» il lui plait, comme s'il étoit Dieu,
» exempt de toute passon, & qu'il ne
» pût se tromper (b). « Il est si grand en

(a) Quamvis aliis inferioribus Præpofitis ... Commilfariis fuam facultarem communicet, poterit tamen approbare, vel refeindere, quod illi fecerint, & IN OMNIBUS QUOD VIDEBITUR CONSTITUERE; & femper ei obedientiam, ut qui Chrifli vices gerit, prættari opportebit. Conft. p. 9. c. 3, \$, 19.

(b) Licèt Generalis habeat suos consiliarios, tamen non teneur stare ipsorum confilio. Sed est Dominus dominantium, & facit quod vult, nullis legibus adstrictus. Unde mortificat & vivisicat, deprimit & exatlat quem vult; ac si esse te sui liber esse ab omni perturbatione, & non posse terrare. Memoires des Issuites d'Espagne & de Portug al à Clemeat VIII en 1593, Mercure Jesius, Tome 3. un mot aux yeux de la Société, qu'elle ne foustre pas que le Pape lui-meme lui donne aucune autre dignité, à moins qu'elle n'y consente; & la Loi de son Institut, est qu'elle n'y consente jamais, tant qu'il n'y aura pas peine de péché (a). Et en esset, quelle dignité sur la terre, pourroit égaler celle de Chef unique de l'armée de Jesus?

Voilà pour l'autorité sur les choses & les biens de la Société; passons à

celle fur les personnes.

(a) Si ageretur de dignitate ... res in confultationem ne adducatur. Sed id omnino tanquam certum tenendum est, nec debere, nec posse consensium ... præstari. Const. 19.90. 5.5. 6. Nis obedientia Sedis Apostol. ... Præpostum vel Societatem ad peccatum obliget, nist res ad essectum perducatur. Decl. ibid. E. Non posset sine consensiu Societatis sucem ... si obedientia Sedis Apostolicæ non compulerit, assensium unuquam præstabit. Const. p. 9. c. 4. 5. 5.

## ARTICLE VIII.

SINIÈME CHEF. Tous ceux qui composent la Société doivent dépendre aveuglément du Général, pour leur sort; pour la disposition de leur personne, de leurs actions & de leurs biens; spour leur conscience; pour leur dollrine & leur maniere de penser sur tous les points, a sin que l'esprit du Chef soit universellement celui du Corps & de chacun des membres.

Le Général tenant la place de Dieu pour les Jésuites, étant pour eux leVicaire de Jesus-Christ, c'est un devoir pour tous, selon les Constitutions, de lui obeir en tout & toujours (a).

Les caractéres de l'obéissance qu'elles exigent à son égard, c'est d'être aveugle 6 fan borner; de tenir le Jésuite sous la main de son Supérieur, comme un bâton sous la main de celui qui le meut, comme un cadavre inanimé,

(a) In omnibus quod (ei) videbitur constituere, & semper ei obedientiam, ut qui Christi vices gerit, præstari oportebit. Const. p. 9. c. 3, §. 19. Promitto tibi ... locum Dei tenenti obedientiam. id. p. 5. c. 3.

qui se laisse mouvoir au gré de celui qui le touche (a); c'est de renoncer à son propre sens & à ses lumieres; de croire que celui qui commande a raison en tout ce qu'il commande, & de l'exécuter aveuglément, sans retour & (ans hésitation (b).

Saint Ignace va bien plus loin encore. Car dans sa Lettre à ses Associés fur l'obéissance, écrite en 1553, & mise à la suite des Régles de la Société, il veut » qu'on regarde tout commandement » du Supérieur, fans distinction, com-» me un précepte divin, & qu'on y » obéisse sans écouter sa raison, & avec • la même plénitude de volonté, avec » une obéissance aussi aveugle, qu'on

(a) Qui sub obedientia vivunt, se ferri ac regi à divina providentia per superiores fuos finere debent, perinde ac fi cadaver effent, quod quoquò versos ferri, & quacunque ratione tractari se finit , vel fimiliter atque senis baculus, qui ubicunque & quâcunque in re velit eo uti qui eum manu tenet , ei inservit. Conft. p. 6. c. 1. S. 1.

(b) Obedientia . . . fit in omnibus semper omni ex parte perfectă; cum magna celeritate & perseverantia, quod nobis injunctum fuerit, obeundo; omnia justa elle nobis perfuadendo; omnem fententiam ac judicium noftrum contrarium, cæca quadam obedientia abnegando. Const. p. 6. c. 1. §. 1.

» obéit au précepte de croire ce que la » Foi Catholique enseigne, & qu'A-» braham obéissoit à Dieu pour sacrisser

» Ifaac (a) ».

Et ce n'est pas dans les choses d'obligation, que l'obéissance exigée par l'Institut, doit être telle. Dans les indiférentes, comme dans les essentieles, on ne doit pas même attendre un commandement formel du Supérieur. Un signe, & moins qu'un signe de sa volonté, doit faire courir à l'obéissance, comme si Jesur-Christ lui-même eût par-lé; une Lettre fût-elle commencée, il faut ne la pas achever (b).

Il est vrai que les Constitutions, un

(a) Ut flatuatis vobifcum ipfi, quidquid Superior præeipit.ipfius Dei præceptum effe ev voluntatem; atque ut ad credenia quæ catholica fides proponit, toto animo, affenique veftor datui micumbitis, fic ad ea facienda quæcunque Superior dixerit, cœco quodam impetu voluntatis, parendi cupidi, fine ullà prorsis difquistione, feramini. Sic egiffe credendus est Abraham filium summolare justus.

(b) Non solum in rebus obligatoriis, sed etiam in aliis, licet nihil aliud quam signum voluntasis Superioris, sine ullo expresso signo videretur... ac si à Christo egrederetur... at que adeò litterà inchoatà nec dum

perfecta relicta. Conft. ibid.

peu moins excessives que S. Ignace, exceptent de cette obéissance aveugle & fans limites, le cas où elle seroit un péché manifeste (a). Mais indépendamment de la difficulté de concilier cette exception, avec le passif d'un cadavre & d'un bâton; au moyen de la probabilité, où trouver chez les Jésuites ces péchés manifestes?

C'est d'après ces maximes d'asservissement & d'esclavage, qu'est dirigé tout le régime de la Société par rapport aux personnes. Le Général regardant tout Jésuite, comme un bâton purement passif dans sa main, ou comme un cadavre inanimé qu'il meut, exerce fur lui l'empire le plus despotique.

Ce n'est pas toujours à la vérité immédiatement par lui-même , parce qu'il ne peut être par-tout, disent les Conftitutions. Mais il le fait par ses Délégués, auxquels il communique une partie de son autorité (b), qui sont chargés

(a) Et id quidem in omnibus .. ubi definiri non possit aliquod peccari genus intercedere. Conft. ibid. In quibus nullum manifestum est peccatum. Declar. ibid.

(b) Quia Generalis tam variis locis interesse non potest, aliis de Societate eam partem hujus facultatis, quæ ad totius corporis hujus bonum facere videretur, poted'exécuter ses ordres, de lui rendre sompte de tout; & qui ne sont que les instrumens par lesquels il agit. Tout ce qui se fait par ces Supérieurs insérieurs, se fait donc vraiment par lui; & tout ce qu'on dit des Supérieurs en général, dans les Constitutions, se refere toujours à lui; comme étant vraiment le Supérieur unique, & celuiqui jéul chargé de toute la Société (a), la gouverne seul, soit par lui-même, soit par ceux qu'il commet pour le représente.

 Ainsi depuis le premier pas dans la Maison de probation, jusqu'à la

sit communicare. Const. p. 5. c. 1. §. 2. A Generali universa facultas Provincialium egrediatur, ac per eos ad Locales. . . Const. p. 8. c. 1. §. 6. Quibus eam ponethieme comnunicabir, quam duxerit communicandam. Potest etiam revocare, restringere, vel etiam augere; & administrationis rationem ab eis exigere. Const. p. 9. c. 3. §. 14. 15. Generalis id facie : . . injungendo crebrò fibi rarionem reddi, eorum qux in Provinciis ommibus geruntur per Provinciales. Declar, in Const. p. 9. c. 6. A. Przescribere ordinem qui tenendus est. . Przepositi Generalis est. . executio alis demandabitur. Declar. ibid. C.

(a) Hoc ei relinquat qui Societatis univerla curam habet. p. 3. c. 1. §. 9. (Illius est) regere universum Societatis corpus. Const.

p. 9. c. 6. 5. 1.

mort, l'Institut exige, que tout Jésuite soit de cœur dans la classe des indifférens; qu'il s'abandonne aveuglément à la volonté du Général, non-seulement fur fon admission, & fur le tems de ses trois vœux, mais fur celle des trois autres classes de Scolastique, Coadjuteur, ou Profes, à laquelle il voudra l'appeller; de même sur chacune des diftinctions de ces classes, sans en excepter celle de Coadjuteur temposel; & dans la fuite fur chacune des autres fonctions, comme la Prédication, la Confession, les Missions, &c. Il faut qu'après la décision, il obéisse sans repliquer, quelle que soit sa conviction qu'il n'y est pas propre, quels que soient fes talens & fes dispositions pour une autre classe. Il ne doit pas même tenter de faire ouvrir les yeux fur la méprise (a). Tout ce que l'Institut lui permet

(a) Omnes qui îngrediuntur quoad ipfos atinet, quatre classe (indifferentium) esse debent ... ex patre sui omnes eadem animi (indifferentis) dispositione ingreda oportete. Exam. c. 1. 5. 7. & 11. Nullo terapore ... debet pratendere, nec directe, nec indirecte, potius hune quam illum gradum in Societate; nimirum num potius Professi vel Coadjuctoris spiritualis, quam Coadjutoris temporalis ... quin potius ... obedieniza locum dando, omnem sui ipsius curam & ad quod officium vel gradum sit eligenavant la décision, est d'exposer au Supérieur ce qu'il pense, sans plus s'en

mettre en peine (a).

II. C'est en esset au Général seul qu'il appartient d'admettre dans la Société; ou à ceux auxquels il a bien voulu communiquer son pouvoir (b). Quand on est admis, on dépend absolument de lui, même pour la prolongation indéfinie des probations, pour la solemnité, ou non solemnité des premiers vœux (c); pour celle des classes

dus, . ipsmet Societati vel ejus Superioris, debet relinquere. Exam. c. 8. §. 1. Interrogetur an velit proprium sensum ac judicium submittere, vel ejus Superiori; ita ut acquiesca ejus sententia. sl. c. 5. §. 8. In postetum. .. per se vel alium ... mutationem aliquam à sus vocatione in aliam, scilicet à gradu Coadjutoris spiritualis, ad (alium) gradum, tentare non debeat. sl. c. 6. §. 5. (a) Cùm aliquid confantere iss se se ofference and aliquid confantere iss se se ofference superioris sup

(a) Cum anquia contanter ets le le olterret... fimpliciter Superiori proponere possunt, ipsius judicio rem omninò, committentes, nihil ampliùs procurando. Declar. in

Exam. c. 8. A.

(b) Facultas admittendi ad probationem, quorumia quanta sit, judicio Generalis relinquatur. Const. part. 1. c. 1. s. 1. Facultas admittendi in corpus Societatis... penès ejus caput etit. id. p. 5. c. 1. s. 2.

(c) Vota... non quidem solemnia, præter aliquos qui, de licentia Generalis,...(illa) & telle portion de ces classes, à laquelle il veut destiner; même pour la vocation à l'Episcopat, & pour la conduite de son Diocèse si l'on devient Evêque. On l'a vû dans les articles

précédens.

III. Pour les biens, il décide du moment où le Jéfuire s'en déposséde (a), & ansi, comme on l'a vû, de la maniere dont il en dispose, & de la destination qu'il en fait. Le Jésuite n'en dispose même qu'en vertu d'un pouvoir exprès & par écrit du Général, ou du Provincial \*. Il iroit contre ses vœux, s'il suivoit en tout cela sa propre volunté (b).

IV. Pour les fonctions, il juge en Souverain, si le Jésuite sera Profeseur, Prédicateur, Consesseur ou Procureur (c); s'il ira dans les Missions,

folemnia facere possunt. Bulle de 1550.

(a) Promittat se prompte bona relicurum ... quandocunque per Superiorem injunctum ei suerit. Exam. c. 4. 5. 2.

\* Na. Le P. Grebert avoit eu deux de ces pouvoirs en tems différens.

(b) Voyez l'article précédent. §. 4.

(c) Generalis . . . officia Prædicatorum; Lectorum & Confessariorum distribuet. De aliis tantumdem intelligatur, & quemlibet in eo munere . . quod convenientius videbitur, constituet. Const. p. 9.c.3. S. 9. ne peut être élevé à l'Episcopat.

V. Comme le Général admet dans la Société, il en congédie. Tout Jéduite, sur ce point comme sur tous les autres, est absolument soumis à son pouvoir, même les Prosès, les Provinciaux & les Assistans. Lui seul est le juge des raisons bonnes ou mauvai-

(a) Generalis... mittere poterit omnes fibi subditos... quos mittendos judicaverit, ad quassibet mundi partes, ad quodyis tempus... prout ei videbitur, ad quamvis actionem exercendam:..poterit missos revocarec. Const. p. 9. c. 3. 5. 9.

(b) Interrogetur an velit se duci sinere circa ea quibus studere debeat, ac studiorum modum & tempus, juxta quod Societati vel ejus Præposito... videbitur. Exam.

c. 7. 5. 3.

(c) Interrogetur an velit proprium fenfum ac judicium Societati fubmittere, vel ejus Superiori . . . fi Superior vellet femper eumdem folum ut Coadjutorem (temporalem) admitti. Exam. c. 5. §. 8. Sint forte Marthæ in Societate contenti. Conft. p. 1. 6. 2. §. 2. ses, de ces exclusions. Il n'est tenu, s'il ne le veut, d'en saire part à personne, ni de prendre sur cela l'avis d'aucun. Il peut exclure pour des raisons secrettes, pour des causes même innocèntes, & qui ne supposent point de péché, en un mot, pour l'unique intérêt de la Société (a). Il suffit qu'on ne soit pas propre

(a) Ad dimissionem declaramus formam judiciariam adhibendam non esse... sine aliquo ordine judiciario, ac nullis terminis substantialibus servatis. Bulle de 1591.

Dimittendi facultas . . erit penès Generalem in omnibus. Confl. pag. 1. c. 1. §. 2.
Ad hos admittendos fatis erit, fi Præpofitus (aut Generalis, aut Delegatus) re Domino commendată, & unius aut plurium
audită Sententiă, 'SI JUDICAVERIT CUM
RIS REM ESSE CONFERENDAM, flatuat &
exequatur. Declar. in Confl. p. 2. c. 3. A. Perlată ad nos informatione . . . cum PP. affictentibus, NISI EJUS CONDITIO, SERVANDIQUE SECRETI LEX ALIUD POSTULAVARIT, confultabimus. Ordin, General. 1604.
e. 1. 2. 6. 6.

Dimitti eos oportet... quòd ad commune bonum Societatis non conveniat, ut in ed maneante. Config. p. 1, c. 1, S. 1. Si exilimaresur aliquem recinere, contra Societatis bonum fore; quod còm universale sit, haud dubio bono particulari alicujus præferri debet. Confi. p. 2, c. 2, 3, 3. Cause plurimæ, & quidem ex illis alique sine peccaso esse à son régime, ou à ses mystères, pour être renvoyé. Sa décisson sur cet article comme sur tout autre, est souveraine. On ne peut pas même en appeller au Pape, ni refuser d'y acquiescer, sans encourir l'Excommunication (a).

VI. Si le Jésuite a la liberté de demander sa sortie, il est libre au Géner al de la resuser, en décidant qu'il n'a point de raisons suffisantes pour la demander. S'il sort malgré ce resus, esti-il même un Indult du Pape, il peut être poursuivi comme Apostat, à moins qu'il ne se fasse Chartreux; & même s'il sort avec le congé du Général, mais que le Général se repente, & dise qu'il l'a surpris par importunité,

possent, (sunt) occultæ. Declar. in Const.

(a) Nulli de Societate ab institut's, ordinationibus, correctionibus & mandatis Congregationis generalis, aus Præposti Generalis... ad quemcunque, etiam ad Summum Pontificem, & Sedem Apostolicam, mist de speciali Summi Pontificis licentià appellare licet... sub pœna Excommunicationis Sedi Apostolicæ reservatæ. Compendium: mot Appellatio. 5: 2. Volumus, statuimus & ordinamus, quod à correctione regulæ Societatis... appellare, aut talis appellatio, per ullum judicem admitti... non possit, Bulle de 1549. Const. Apost. p. 36.

ou fur faux exposés, le Jésuite est encore Apostat, & peut être poursuivi

comme tel (a).

VII. Pour les sentimens & la doctrine; tout Jéfuite, qui sur quelque matière pensera disseremment de ce que l'Eglise & ses Docteurs en pensent communément, doit soumettre son sentiment, non au jugement de l'Eglise, mais à la définition de la Société, & doit ne penser sur cela, que ce qu'elle voudra que ses membres en pensent (b).

(a) Si Præpositus noster non judicaverit ( causas ) sufficientes & idoneas, perpetuum illis filentium indicat : . . eos, fi non obtemperent, severè puniat ... 7. Congreg. 1616. Decret. 22. Qui e causis non veris.. dimissionem obtinuerunt . . possunt contra eos agere, tanquam contra veros Apostatas. Id. Ad coercendam pravam illorum voluntatem, qui nullam justam ob causam, sed fold importunitate, fuam dimissionem vel urgent vel extorquent , censuit Congregatio observandum Decretum 22. Congreg 72. La Bulle de 1565. veut qu'on poursuive comme Apostats ceux qui sortiront fans le congé du Général , quoiqu'ils eussent un indult du Pape, à moins qu'ils ne passent dans POrdre des Chartreux.

(b) Si quis aliquid sentiret, quod discreparet ab eo quod Ecclesia & eius Doctores eommuniter sentiunt, suum sensum deper NITIONI IFSIUS SOCIETATIS debet subjiPour les matières même sur lesquelles dans l'Eglise la liberté des sentimens est permise, il faut penser comme les autres Jésuites; ne devant y avoir dans la Société qu'une même maniere de penser, une seule dostrine, une même façon de se conduire, unité de dostrine, de jugemens, & s'il se peut, de volontés (a), afin que tout soit un dans la Société, & que le ches & les membres ne forment qu'un même esprit. » Etonnantes paroles, s'écrie sur cela le Bienheureux de la Nuza, » & bien capables d'esffrayer tous Dosteurs Capables d'esffrayer tous Dosteurs Ca-

cere. Declar. in Const. p. 3. c. 1. Paratus sit ad judicium sum submittendum, sentiendumque, ut fuerit constitutum à Societate de hujusmodi rebus sentire oportere. Exam. c.3. S. 11.

(a) In opinionibus etiam in quibus Catholici Doctores variant inter e, vel contrarii funt, ut conformitas in Societate fit, curandum est. Declar, in Const. p. 3, c. 1, 0.

 » tholiques ! La régle de doctrine qu'on » propose au Jésuite, n'est plus la doco trine commune de l'Eglise & de ses » Docteurs. C'est aux opinions communes dans la Société, qu'on lui » commande de se conformer (a) ».

Mais malgré ces justes plaintes & celles du Roi d'Espagne, malgré les efforts que fit le Pape Clément VIII. pour faire revenir les Jésuites de cette illusion, ils n'en ont pas moins perfisté dans cette incroyable maxime. C'est ce qu'on verra dans l'article sui-

vant.

VIII. Pour la conscience. Tout Jéfuite, s'il a des scrupules, ou des peines d'esprit, ne peut s'adresser qu'à d'autres Jésuites, pour les calmer, ou pour s'éclairer : encore est-il nécessaire que ceux qu'il choisit, plaisent au Supérieur. Après les avoir confultés, il

(a) Digna sanè verba que unicuique Doctori Catholico fluporem inferant! Seriò præcipitur ut se opinionibus in Societate communiter receptis accommodent. At non illos ad communes Ecclefiæ Catholicæ ejusque Doctorum fententias aufcultandas mittunt. Libell. Suplex ad Philipp. Regem. 6a. Ratio. Hiftor. Congr. de auxiliis, append. N. v.

faut acquiescer à leur décision (a).

Il ne peut de même se confesser qu'à un Jésuite, & à celui seul qui lui est défigné par le Supérieur. S'il fait sa confession à d'autres, il faut la recommencer. Il doit se confesser tous les huit

jours, finon plus de pain (b).

Le Général est d'ailleurs le maître, de furcharger à son gré la conscience de son sujet, soit en opérant par son commandement, que les Constitutions l'obligent sous peine de péché; soit en ne lui donnant aucune part à ces trésors de graces, que le Pape lui a confiés pour la Société seule, mais qu'il ne départit qu'à qui il veut, & dans la mefure qu'il veut (c).

Ce n'est pas tout. Le Général doit connoître, autant qu'il est en lui, la

(a) Voyez l'art. 6. S. I.

(b) Idem. Qui alii quam designato confiteretur, debet eidem toram conscientiam aperire. Si fingulis hebdomadis ad confeifionem non accederent, subtrahatur eis cibus corporis. Declar. in Conft. p. 3. c. 1. Q.

(c) Voyez plus haut, p. . Generalis erit uti facultatibus à Sede Apostolica Societati concessis, & eam partem illarum cuique communicare, quam . . . existimaverit; ... ejustdem erit revocare eas yel contrahere. Conft. p. 9. c. 3. S. 10.

onscience de tous les Jésuites (a). qui font sous son obédience. Et pour v parvenir : 1°. Tout Jésuite depuis la probation jusqu'aux premieres dignités, doit consentir que ses Confreres à fon infcu, découvrent aux Supérieurs tout ce qu'ils remarqueront en lui, hors de la Confession; & c'est un devoir pour tous d'en agir ainfi les uns envers les autres. Cet odieux espionage & cette affreuse inquisition, font même partie de l'essence de l'Institut (b). 2°. Tous les Jésuites sont également obligés tous les fix mois (c), & tous les ans s'ils

(a) Generalis.... cognoscat quoad ejus fieri poterit, conscientias eorum qui sub ejus obedientia sunt; ac præcipue Provincialium, & aliorum quibus munera majoris momen-

ti committit. Conft. p. 9. c. 3. §. 19. (b) Substantialia instituti funt . . 40. Con-

tentum effe debere unumquemque, ut omnia quæ in eo notata fuerint per quemvis, qui extra confessionem ea acceperit, Superioribus manifestentur. 5°. Paratos esse omnes debere, ut fe invicem manifestent. 54. Congreg. Decret. 58.

(c) Quicunque (reddat) ne ulla celata totius vitæ rationem Superiori qui tum fuerit Societatis, vel cui ille injungeret : . . sic quandiu vixerint, post semestre. Exam. c. 4. 5. 36-37. Nihil ex externis vel internis Superiores celent. Conft. p. 6. c. 1.

font Coadjuteurs ou Profès, de découvrir le plus intime de leur confcience, fans en rien cacher, ou au Général, si cela se peut, ou au Délégué qu'il leur indique. Ensorte que le Général puisse avoir sous les yeux un tableau (a), qui lui fasse connoître suffisamment les dispositions & les talens de chacun. Ce tableau se renouvelle tous les ans. Qu'on juge par-là de l'étendue des vûes de cet Institut \*.

(a) Generalis habebir Catalogum...omnium domorum & Collegiorum cum fuis redditibus; & alterum personarum omnium quæ
in gudvis Provincià versantur, non solum
Professorum...ed eciam illorum qui in probationibus exercentur; ubi eorum nomina
& qualitates (cribantur; & hunc renovamdum singulis annis, Const. p. 9. c. 6. 6. 3.

\* Il faut ou que Louis XIII ait été aggrégé à la Société, ou que les Hétities qui confessent les Potentats, soient obligés de révéler aussi leur consession dénéral. Car on se rappelle la persécution qu'estuya de la part de ses Supérieurs, le P. Sirmond Confesseur de Louis XIII, parce qu'il resus constamment de leur révêler la consession de ce Prince. Les Lettres du P. Sirmond à ce sujet sont imprimées en pulseurs endroits; entr'autres à la sin des Dialogues contre l'histoire des Iconoclasses du Pere Maimbourg. « Nous croyons, disent sur cela les » Constitutions (a), que c'est un moyen merveilleux, pour bien gouverner » les Sujets, que de mettre les Supérieurs en état de les connoître à sond. Plus la connoîssance qu'ils en auront, » tant pour l'intérieur que pour l'extérieur, sera sur exparsaite, mieux ils » les gouverneront. . . . . Il est donc trèsimportant, & plus qu'important, « que le Général ait une entiere connoîtance des penchans & des dispositions de ceux qui sont sous de minaviton, des vices auxquels ils sont en-

(a) Visum nobis est ... mirum in modum conferre, ut Superioribus subditi omninà perspecti fint, quò melius regi & gubernari poffint ... non folum refert valde, fed fummopere, ut Superior (Societatis) plenam habeat notitiam propensionum, ac motionum animi, & ad quos defectus vel peccata fuerint vel fint magis propensi & incitati qui sub ejus cura funt; ut . . . nec supra menfuram virium fuarum in periculis vel laboribus gravioribus, quam ferre . . . poffint , constituat; & etiam ut melius possit ordinare ac providere, que corpori universo Societatis conveniunt. Exam. c. 4. 5.33. 35. Ouò enim inferiores à suis Superioribus pendebunt, eò melius amor, obedientia, arque unio inter eos retinebitur. Conft. p. &. C. 1. 5. 6.

is clins, des péchés mêmes auxquels ils ontété fujets, ou le font encore. Il en fera plus en état de les mieux régirs, de leur épargner des périls & des travaux au-dessuré le leurs forces; & surtent out (ce qui est icile capital) de prendre les mesures & de donner les ordres convenables aux intérêts du Corps. En général, « disent-elles encore, » le vrai moyen de bien cimentes p'union, l'attachement & l'obésisance dans les inférieurs, est de les rendre dépendans en toutes choses de leurs Supérieurs. »

L'Institut a très-bien réalisse cette qu'un Jésuite n'est vraiment qu'un esclave à l'égard du Général; un instrument aveugle de toutes ses volontés, servilement voué à toutce qu'il lui plast de commander. Les Jésuites à leur tour la pratiquent aussi très-bien, à l'égard de leurs Indiens, par l'esclavage odieux & le dénuement universel, où ils les tiennent, pour s'enrichir de leurs travaux. On peut juger par-là du sort qu'ils préparent aux Etats, qu'ils voudroient mettre dans leurs fers, & englober dans leur Monarchie.

» Et certes, s'écrie l'Université de

(a) Requête au Roi (de 1724.) contre les

Jésuires de Reims, p. 48.

Cette Requête de 180 pages in-folio; est très-belle, & aussi rare que belle : il est éconnant qu'on n'en donne pas au public une édition in-12.

» adresse qui va jusqu'au prodige, dans » lesquelles elle auroit infailliblement » fuccombé, & qu'elle n'auroit même » ofé tenter, si toutes les parties de son » Corps n'avoient été réunies au Chef » par des liens austi forts, austi ferrés, » & austi facrés que ceux qui les y atta-» chent.

» En effet, qu'est-ce qu'un Monar-» que ne doit point attendre de Sujets » qui lui font foumis & dévoués par tou-» tes les facultés de leur ame, & par » toutes les puissances de letir corps; » quand fes Sujets ne doivent rien lui » cacher, & de leur intérieur & de leur » extérieur; quand ils doivent fouhai-» ter, pour être avec plus de fûreté » dans la voie du falut, que leurs Su-» périeurs, qui font ses Préposés, sçan chent tout ce qui se passe en eux & » fans réserve ; quand ils doivent être » prêts, au moins une fois chaque anm née, & même aussi souvent que leur » Supérieur le trouvera à propos, de » lui découvrir leurs consciences, ou » dans la confession, ou en secret, ou de » toutes manieres; quand ils ne peu-» vent rompre leurs liens, ni fortir » de cette Monarchie, sans être Apos-» tats: quand enfin on peut les bannir » & les chasser sans aucune forme de

» procès, & fans être obligés de leur n fournir ni logement, ni pain, ni eau,

» ni entretien ?

» Le gouvernement de la Société est » donc Monarchique, d'une Monar-» chie telle qu'il n'y en a jamais eu de » semblable, au moins qui soit connue » par quelque monument que ce puisse æêtre.

## 6. I I.

Réponses à trois difficultés sur cette · vaste Monarchie.

Si l'on demande, comment le Général peut remplir un plan si vaste; comment la Société ne craint pas, qu'un Général Chrétien ne se serve un jour de toute cette autorité, pour la ramener à ses devoirs; enfin comment les Papes ont pû tolérer un gouvernement si contraire à l'esprit de l'Eglise, & au régime de tous les autres Ordres réguliers : Voici la réponse.

I. Toutes les semaines, tout Supérieur des Maisons & des Colléges doit écrire au Provincial, de l'état des personnes, & généralement de toutes chofes. Et par ces choses, on n'entend pas seulement, celles qui se passent entre les Nôtres, mais Aussi CELLES QUI CONCERNENT LES EXTERNES, & dans lesquelles le ministère de la Société a quelque part. Il saut même que le détail soit tel, que le Provincial les connoisse, comme s'il y avoit

été présent (a).

Defon côté, le Provincial doit tous les mois écrire au Général avec le même détail, & même plus grand encore, des personnes & des choses de sa Province; enforte que le Général soit comme présent à tout ce qui se sera passe (b). A inst tous les mois le Général a sous les yeux la connoissance entiere de ce qui se passe, dans toute l'étendue de sa Société, tant pour les choses, que pour les personnes.

Mais comme il pourroit arriver, qu'un Provincial fût infidéle, ou négli-

<sup>(</sup>a) De statu personarum & rerum omnium, non solum quz inter Nostros, sed etiam quz per ministeria Societatis erga Externos in domibus suis, vel Collegiis siunt: ... & quoad seri poterit, curent, ut omnia tanquam przesnia Provincialis cernat. Regulæ Societat. Art. de formulā scribendi. N. 3.

<sup>(</sup>b) Statum totius Provinciz bene explicent, & suppleant...ut Generalis omnium rerum, omniumque personarum ac provinciarum statum...ante oculos kabeat. \$11.

gent; le Général, pour mieux s'assurer la connoissance exacte de tout, oblige les Supérieurs des Maisons & des Colléges, ainsi que les Mattres des Novices, de lui écrire directement à luimême tous les trois mois. Ils doivent lui rendre compte de tout, pour peu qu'il soit de quelqu'importance, & même quoique le Provincial y ait pourqu' (a).

Le Général à fon tour, doit écrire au moins tous les deux mois au Provincial, & tous les fix mois aux Supérieurs, ou Recteurs. Le Provincial doit le faire au contraire tous les mois,

pour leur intimer les ordres.

Tout cela n'est encore que pour l'ostensible. Voici pour les mystéres.

Il y a dans chacune des Maisons & des Colléges, même auprès de chacun des Provinciaux, un Admoniteur, des Consulteurs; & quelquesois outre ces Consulteurs; & quelquesois outre ces L'Admoniteur a pour sonction, d'avertir le Supérieur de ce qu'il doit faire, & de recueillir même en fecret les sentimens des Consulteurs, pour

<sup>(</sup>a) Scribant ad Generalem quæ alicujus momenti fuerint, etiamfi approbante Pro-vinciali fiant. N. 11.

luien faire part ; fans les nommer. Le Général doit avoir aussi son Admoniteur. Celui du Général est, ou son Confesseur, ou quelqu'un que la Congrégation générale aura choisi pour cette fonction. Les Consulteurs sont auprès du Supérieur, ce que les quatre Assistans choisis par le Général, sont auprès de lui; c'est-à-dire pour le soulager, pour lui donner leur avis, s'il le leur demande. Car il dépend de lui, ou de ne le pas prendre, ou de ne le pas suivre, imitant en cela le Général. Le Social, ou Collatéral, tient auprès du Supérieur le rang que tiennent près du Général ces quatre autres Assiftans, choisis par la Congrégation. Sa fonction est d'avertir le Supérieur de ce qu'il pense qu'il y auroit de mieux à faire. Il ne partage point son autorité. Il a seulement cette prérogative, de ne point être soumis à celle de ce Supérieur, mais au Provincial, ou au Général.

Ces trois fortes d'hommes font proprement les explorateurs & les espions du Supérieur. Car tous les fix mois au moins, les Confulteurs & le Social doivent écrire au Provincial, & tous les ans au plûtard au Général, ce qu'ils pensent du Supérieur, de son administration, & de la fituation des chofes; letout sans dissimulation, sans reticence & sans nul respect humain (2). Les Confulteurs des Provinciaux doivent écrire au Général deux fois par an. Mais si quelque circonstance le demandoit, tous sont tenus de le faire plus souvent. A l'égard de l'Admoniteur, il doit rendre compte au Général, ou au Provincial, plus ou moins souvent, selon les occasions, des avis qu'il aura donnés, & du cas que le Supérieur en aura fait (b).

On affure qu'outre ces Explorateurs vissibles, il y en a toujours un ou deux d'inconnus dans chacune des Maisons, qui doivent rendre compte de tout au Général, à l'insçu du Supérieur.

Pour rendre ces correspondances plus secrettes & plus sûres, il dépend du Général de soustraire tels Jésûtes qu'il veut, à l'autorité du Recteur, ou du Provincial, pour ne le faire dépendre

(a) Iis litteris fincerè & fine amplificatione, omnique humano respectu semoto, significabunt, quid sibi de Superioribus,... & de corum administratione ac rerum statu, scribendum videatur. N. 21.

(b) Cum Superior ... admonitus remedium non adhibuerit, admonitoris erit ...

id Superiori fignificet. N. 5.

que

que de la fienne (a). Il est libre d'ailleurs à chacun des Jésuites, d'entretenir des correspondances, soit avec le Général, soit avec le Provincial, sans passer par le Resteur, ou par le Provincial. Toutes les Lettres d'affaires, même celles qui concernent le Procureur Général, doivent être adresse au Général lui - même. Enfin pour certains secrets majeurs (les affaires de Portugal par exemple,) on n'écrira qu'en chissres, de maniere que le Général seul en ait la cles (b).

Mais de quelque façon qu'on écrive, s'il s'agit d'affaires qui regardent les Externes, on doit le faire de maniere, que si les Lettres étoient surprises, ils

n'en soient pas blessés (c).

(a) Aliquando Generalis, vel ut pleniorem rerum omnium hibeat notitiam, vel propter alia que Eppiña accidere folent, ip'emet cum Rectoribus & Piæpofitis, & particularibus etiam personis aget. Const. p., 9-2.6.6.5.2.

(b) In rebus quæ secretum requirunt, his vocabulis utendum erit, ut ea intelligi nist à Superiore non possint : modum autem

præscribet Generalis. N. 24.

(c) Si quid scribendum esset de rebus, quæ Extennen m aliquem tangerent, ita scribatur, ut etiams Litteræ in eius marus inciderint, ossendin non possit. id. N. 25.
Tome IV.

On voit par ce détail comment le Général est en état de diriger le timo de sa Monarchie, pour les affaires spirituelles, comme pour les intérêts poliriques, pour le dedans, comme pour le dehors.

On voit ausli comment l'esprit du chef devenant nécessairement celui de tous les membres, tout est un dans la Société, & n'y forme qu'une seule ame. « Les membres de notre Société, di-» fent les Jésuites eux-mêmes, sont » dispersés à la vérité, dans toutes les » parties de l'Univers, & chez toutes " les Nations du monde; mais cetéloi-» gnement des lieux, n'empêche pas » l'unité d'esprit. Le langage est diffé-" rent : mais les fentimens sont un. » & la maniere d'agir est la même. Dans » cette Société le Grec & le Latin , le » Portugais & l'Habitant du Brésil, "Hibernois & le Sarmate, n'ont " qu'une ame. Nulle division , nulle alrereation. Au milieu de cette dispari-» té de génie on diroit que toute cette multitude n'est qu'un seul homme « (a). Mais cette unité même dans cette

(a) Dispersa quidem sunt per omnes orbis angulos Societatis membra, tot nationibus regnisque divisa, quot limitibus tellus; led hac tantum modo sunt intervalla locomultitude immenfe, & ce même esprit qui les anime tous, à quels périls n'expofe-t-il pas les Etats? Et quand on connoît quelle est la puissance de ce grand Corps, quel est l'esprit étrange qui l'anime, quel est l'Etat policé qui n'en

feroit pas effrayé?

II. Le Général, quelque puissant qu'il soit, doit marcher droit. Car il se perd, s'il s'écatte de l'éprit du Corps, s'il s'écloigne sur-tout de l'uniformité de dostrine, & s'il tombe dans l'un de ces cinq délits indiqués par les Constitutions, (dissolution, meur-tre, dissolution des revenus de la Société, aliénation des Revenus de la Société, aliénation des Maisons ou des Collèges, dostrine mauvaise (a); le Thomisme, par exemple, ou l'Anti-probabilisme; ) à l'instant les quatre grands Consultans doivent convoquer

rum, non mentium; discrimina sermonis; non pestoris; ceelorum distimilitudo, non morum. In hac familià delem sestiunt, Latinus & Grzeus, Lustanus & Brzesilius, Hibernus & Sarmata, Iber & Gallus, Britanus & Belga. Atque in tam disparibus geniis nullum certamen, nulla contentio, nihil ex quo sentias plures esse. Imago primi sec. n. 25.

(a) Vel pravam doctrinam habere. Conft;

une Congrégation générale, & le dénoncer aux Provinciaux : ils en font le

serment (a).

S'ils y étoient infidéles, les Provinciaux doivent se convoquer d'eux-mêmer par Lettres réciproques, & se rassembler au lieu convenu avec les Codéputés nécessaires (b).

Là, l'on doit intenter l'accusation, entendre le Général accusé, &, après qu'il s'est retiré, ouvrir le scrutin. Il faut statuer d'abord si le crime est prouvé. Second scrutin sur la question s'il mérite destitution. Et siles deux points font ainsi juges par plus des deux tiers de l'Assemblée; car pour la destitution, plus de la moitie ne suffiroit pas; on élit à l'instant un autre Genéral. L'ancien peut même être expulsé de la Société (c).

(a) Juramento obstringantur 4. Affistentes .. ad id Societati denuntiandum, & cum omnium vel trium subscriptionibus, Congregationem . . . convocandam. Conft. p. 9. c. 5. 5. 4.

(b) Si res ... manifesta esset, non expectata 4. Affistentium convocatione, Provinciales alii alios vocando, convenire debent. Ibid.

(c) Potest ac debet Societas ... eum de officio privare, & fi opus est à Societate Mais, si le délit n'est ni prouvé, ni suffiamment grave, on se contente d'une correttion, & l'on feint de s'être assemblé pour d'autres assaires (a). Dans cette incertitude, le secret est fort recommandé, tant lors de la convocation, qu'après la tenue; afin que l'autorité du Général innocent, ou peu coupable, n'en souffre point. Dans le cas même où le crime grave est prouvé, on essaye encore de déterminer le Général à se démettre de lui-même, sous quelque prétexte, pour ménager sa réputation.

C'est ainsi que ce Seigneur des Seigneurs, qui n'est astreint à aucune loi, qui tue ou vivisse, qui éleve ou abasse, comme s'il étoit Dieu, demoure dépendant lui-même de l'esprit & de l'uniformité de la Société, par la crainte toujours présente d'une révolution su-

bité.

III. Le vœu d'Ignace d'obéissance entiere au Pape, avoit fait illusion

removere, (secundum) quod universale bonum Societatis fore judicabitur. Const. p. 9.

C.4.5.7.

(c) (Videatur) que correctio ei conveniat:.. aliis agatur de rebus propter quas convocata Societas videatur. Const. p. 9. c. 5. 5. 5. & Declar, ibid. C.

E iii

à Paul III. sur les abus de l'Institut qu'il approuvoit. Paul IV, après la mort d'Ignace, voulut réformer l'Inftitut, comme nous l'avons dit dans la premiere Partie, principalement fur la perpétuité du Généralat, & sur l'omission de l'Office Divin. Il étoit vieux, & mourut. Pie V. fon fucceffeur, voulut suivre ce plan. Les Jéfuites éluderent, promirent tout, & ne tinrent rien. Mais sous Sixte V. les Jésuites de plusieurs Provinces ayant demandé la réforme de leur Inftitut fur plusieurs points capitaux, & fingulierement fur le gouvernement despotique, ce Pape en fut touché.

Selon le projet qu'on lui proposoit, le Général ne devoit plus être perpétuel; le régime devoit se faire par chapitres, & par délibérations des Maisons & des Collèges; les élections des Provinciaux, Supérieurs ou Recteurs, l'admittion des Novices, l'émission des vœux, de ceux même des Profès, le renvoi des Jésuites, devoient ne plus dépendre de la volonté d'un seul homme, mais du fusffragé de ces chapitres, & de regles fixes. On demandoit, en un mot, d'abolit ce régime de puissance absolue, si dangereux & si contraire à toutes les regles.

Déjà Sixte V avoit renvoyé les Requêtes à des Cardinaux, & l'on fe flattoit qu'ily défereroit, lorsqu'il mourut si à propos, pour les Jésuites partisans du despotisme, qu'on les soupçonna de l'avoir aidé de leur sçavoir faire.

Grégoire XIV, ce Pape si ligueur, lui succéda; & l'intérêt de sa domination personnelle, l'emportant sur le bien véritable, & sur les regles de l'Eglise, non-seulement il proferivit les Suppliques, mais par une Bulle de 1591 il rendit le mal presque sans remede. C'est cette Bulle qui, malgré les efforts de Clément VIII son successeur, d'Innocent XI, a fixé, peut-être pour jamais, la nature despotique du gouvernement de la Société.

Ce Pape y prononce qu'Ignace, fondateur de l'Institut, a voulu que le régime en su monarchique dans toutes ses parties, & que tout dépendis de la décision & de la volonté du seul Général (a). Il loue même ce gouvernement, comme formant l'essence de

(a) Universam gubern and i rationem ...
Ignatius fundator ... Monarchicam tamen, & in definitionibus unius Superioris arbitrio contentam esse, decrevit.

E. iv

l'Institut, Instituti substantialia, & il en donne ces deux raisons remarquables: 1º, que ce genre de régime est le seul convenable aux intérêts de la Société; cette domination d'un seul étant plus propre à tenir unies toutes ses sorces. 2º. (& c'est ici la raison principale) que par cette aveugle obésifance au Général, le Pape sera plus en état de disposer à propos de tous les Jésuites selon sa volonté, en exécution de leur vœu spécial de lui obéir en tout (a).

D'après cet intérêt personnel, Grégoire XIV traite de perturbateur audacieux, quiconque osera porter auteinte à cet admirable gouvernement. Il désend aux Evêques, Archevêques,

(b) Quoniam ut ratio docet, & Ignatius advertit, ad hoc ut Societas bene gubernetur, valde expedit, ut Przpofitus Generalis omnem habeat in eå autoritatem. præter cætera quam plurima, illud fequitur commodi, ut eniverfus ordo ad Monarchicam gubernationem compositus, maximé fervetur unitur...ipsusque membra per universum orbem dispersa, per omnimodam hanc subordinationem su capiti colligata, promptius atque facilius à summo capite (Le Pape). ... ad varias functiones, juxta ... speciale votum dirigi atque moveri possitut. Litterz Apostol. P: 74.

80

Patriarches; Cardinaux, même aux Souverains (vel mundana quavis autoritate præfulgeant) de l'impugner, changer, altérer, sous prétexte de zèle, ou d'un plus grand bien, &c. Et pour rendre ce despotisme inébranlable à iamais, il imagine, à l'exemple de Pie V. de lier fur cela les mains aux Papes ses successeurs, par une clause bien digne de l'Institut que ces Papes protégeoient; c'est que s'il arrivoit jamais, qu'un Pape veuille, à l'exemple de Sixte V, toucher à cet Institut; ou ramener fes privileges aux bonnes regles, lui Grégoire XIV, veut que le tout soit rétabli dans son intégrité, par la Société, ou par son Général, sans qu'il soit besoin de recourir au saint Siége, pour le rétablir de nouveau (a).

(a) Decernentes præsentes Litteras, nullo unquam tempore, per nos aus sedem prædiciem, revocari, aus limitari, vel sillis derogari posse. & quoties revocari, alterari, simitari vel derogari contingat, toties in PRISTINUM, FIT FUM IN QUO ANTE PRÆMISSA ERANT STATUM, RESTITUTAS...
PER PRÆPOSITUM GENERALEM... esse fore. Bulle de 1571.

Decementes pamissa omnia...nullo unquam tempore etiam ex eo quod interesse forsan habentes ad id vocati non suerint; Et ce qui paroîtra plus bizare encore, il est même libre au Général. de donner à ce rétablissement, telle date qu'il lui plaira. Ainfi, non-seulement la volonté du Général vaut une Bulle, & plus qu'une Bulle, puisqu'elle anéantira les Bulles de réforme; mais la

... & EX QUAVIS CAUSA QUANTUMVIS DRGENTI, LEGITIMA, RATIONABILI . . . impugnari, invalidari, retractari, annulari, revocari; ... & quoties emanabunt (revocationes, suspensiones, limitationes, modificationes, derogationes) TOTIES in priftinum & eum in quo antea quomodolitet erant Statum, restituta, reposita & plenarie redintegrata, AC DE NOVO ETIAM SUB DATA PER SOCIETATEM. ILLIUSOUS PRAPOSI-TUM GENERALEM ET ALIOS SUPERIORES. QUANDOCONQUE FLICENDA , concella , ac etiam confirmata . . . abique eo qued desuper d diela fede illrum ulterior restitutio, revalidatio, confirmatio, feu nova conceffio, impetranda fit . . . ac præfen es litteras ad probandum plene omnia & fing la præmifia ufficere. Bulle de 1591.

Decernentes prælentes hullo unquam tempore . . revocar (poffe) . . per quofcumque Romanos Pon ifices . . ac eriam nos & fedem brædictam : & quoties i'le em nabunt , toties in priftinum & vali iffimum ftatum reftitutas . . per pro tempore ex ftentem Generalem abique eo quod desuper &c. Bulle de Paul V. de 1606.

date même en est tellement dépendante de lui, qu'il peut y donner, s'il le veut, une date antérieure à sa volonté même.

Ainsi les Papes suturs auront beau résormer les Jésuites & leur Institut, le Général établi supérieur à ces Papes, au moins en ce point, rétablira d'un seul mot l'Institut & ses abus; fans se mettre plus en peine des Papes, ni de leurs Bulles, que s'ils n'eus-

fent pas parlé.

Grégoire XIV étant mort, les demandes en réformation de l'Institut recommencerent de la part des Provinces de Portugal & d'Espagne, soutenues par S. M. Catholique. On exposa par deux Suppliques, qui nous ont été conservées (a), les désordres qui résultoient dans la Société, de ce gouvernement despotique; entr'autres la baffe servilité où le Général tenoit tous les Supérieurs inférieurs, par la crainte de leur destitution, & le manege des ambitieux, soit pour capter fa nomination, soit pour se perpétuer dans les emplois : « Les I trangers, peu au fait de ce qui concerne des

<sup>(</sup>a) Mercure Jésuitique, Tome 3. p. 195, & Tuba magna, Tome 2, p. 292. E vi

» Maisons, disent ces Suppliques, » viennent s'emparer du gouverne-» ment; de jeunes gens fans expérien-» ce & sans sçavoir, même de mau-» vais sujets, réussissent à se faire pré-» ferer à des anciens, doctes, expéri-» mentés & vertueux. Aussi l'avis des » vieillards est méprifé; & la jeunesse o qui commande, entreprend tout, » parce qu'elle se voit en état de le » faire impunément. Ce ne font en un mot, ni les vertus, ni les talens, » qui font admettre à la profession des » quatre veux, mais l'art feul de s'infi-» nuer dans les bonnes graces du Gé-» néral».

» Un homme une fois devenu Supérieur, dit-on encore, fait tout ce
qu'il veut, fans craindre personne.
Il traite ses inférieurs comme il lui
plaît; & il se livre d'autant plus volontiers à les tiranniser, qu'en se
rendant d'ailleurs servile esclave du
Général, duquel seul il dépend, il.
est sûr de demeurer pour jamais en
place. En vain est-il insuffisant, scandaleux, ennemi de la paix: ou le
Général n'en croit pas les insérieurs
qui le lui représentent; ou s'il les
croit, il s'obstine à le laisser en place, pour ne pas avouer qu'il ait fait

un mauvais choix ». On y releve aussi l'étonnant privilege dans le Général, de punir ses sujets sans aucune forme de jugement; pendant que le Pape lui-même, ne peut condamner personne sans observer les formalités essentiels.

On demandoit en conséquence, que le régime ne fût plus despotique; que le Général fût tenu de consulter son conseil, & d'en suivre l'avis; que les autres Supérieurs fussent obligés d'en faire autant; qu'ils fussent pris dans la Province, & changés après un tems marqué; que les Congrégations générales s'affemblaffent dans des tems indiqués; qu'il y eût un Cardinal protecteur, qui pût recevoir les plaintes, fans qu'elles passassent par les mains du Général, de qui les plaignans avoient tout à craindre; & que ce Cardinal pût nommer des Visiteurs, pour réformer les abus, & délivrer les inférieurs de l'oppression. \*

<sup>\*</sup> C'est pendant ces assaires, & vers 1594; que Mariana, Jésuite Espagnol, sis son Ecrit devenu depuis si célébre, des défauts du gouvernement des Jésuites, ou des maladies de la Société de Jesus, de leurs causes, & de leurs re-

Mais, malgré la bonne volonté de Clément VIII, ces projets de réforme

medes (a). Ce Jésuite qui résidoit alors à Tolede, n'y montre aucune animosité, mais beaucoup de modéranon & de bon sens. Il avoit vieilli dans la Société, y étant entré des 1554, pendant la vie de S. Ignace.

Il dit au chap. 8, que ce qui donna lieu à ces réclamations , fut 1°. l'entetement du Général, à soutenir un Provincial inepte, qu'il avoit nommé pour une Province d'Efpagne. Aquaviva qui, Géné al dès 1581, ne mourue qu'en 1613, chaffa de la Société tous les membres de cette Province, plutot que de révoquer son Provincial. 2º. La cruauté d'un Recteur de Salamanque, qui par vengeance, fit détenir en prilon, pendant un an, l'un des anciens de sa maison. par ordre du Général. Mariana cite dans le chap. 8, divers autres fairs iévoltans, & prouve que la source de tous ces maux eff le régime despotique de la Société, & auffi cet odieux espionnage, & ces délations secrettes, fouvent fuivies d'expulsions subites. fans même entendie les accufés

Il a'ovte ure réflexion, bien remorquable dans les circonfiances où rou fommes-Dès 1594, ji trouvoir (h. é.) que les léfuires on mis dans un éta dépiorable «les Etudes des Humanités, & pri des les Etudes des Humanités, & pri des les & de la Théologie. C'est une chose hors

<sup>(</sup>a) Le Mercure Jésuitique, Tome 3. Il y eft en Espagnol & en François de ce tems-là.

n'eurent pas plus de succès, que sous Sixte V.

» de doute, dit-il , qu'aujourd'hui on scait moins de Latin en Espagne, qu'on n'en so scavoit il y a cinquante ans. Je pense, » voire je le tiens tout affuré, qu'une des prin-» males causes de ce mal, est que la Société » a la CHARCE DE CES ETULES. Que file monde scavoit bien le préjudice qui en prow vient, je ne fais nul doute, Qu'on Nous DOSTAST PAR ARREST PUBLIC LES ECO-90 LFS. 33

Le Roi de Portugal & l'Impératrice Reine viennent en effet de les feur ôter. & S. M. Portugaife declare par fon Edit. comme Mariana le disoit pour l'Espagne il v a 170 ans, que les Etuc'es font déchues dans les Royaumes . . lorfque les Ecoles furent confiées aux Jesuires ... par la méthode obscure & rebutante qu'ils y ent intr duite; ... que ces Religieux ont cherche ... par la susdire méthode, on merrant offacle aux progrès des Etudes des Portugais, & LA TENIR TOU-TOURS DANS ONE SUJETION, FT UNE DE-PENT AKER auffi injuste que pernicieuse . . . & qu'ils ont enferent avec CES INTENTIONS SI-MISTRES; que (d'ailleurs) la d'Elrine que le rezime de ces Religi-ux fait enfeigner. à ceux qui frequentent leurs clases & leurs Ecoles . ne tend qu'à ruiner non-seulement les Arts & les S. iences , MAIS FRECRE LA VCHAR-CHIE MESME ET LA RELIGION. Edit du 6 Juillet 1759 , p. 4 & 5.

L'Université de Paris leur faisoit les mê-

Le Général Aquaviva effrayé de la tempête, après avoir fait présenter au Pape, au nom de onze Provinces, des Suppliques contraires à la résorme, signées presque toutes par le Provincial seul, à les autres, excepté Naples, par leur Secretaire \*, imagina pour éblouir le Pape, de tenir une Confégation générale, composée de Députés qui lui seroient dévoués. C'est celle dont nous avons déja parlé, au sujet de l'uniformité de dostrine.

La Congrégation décida, qu'il ne falloit riest changer au régime; qu'avoir égard aux Suppliques, ce seroit détruire la subésance de l'Institut, & toute la structure de la société; que les hommes pervers & séduteurs au-

mes reproches pour la France il y a déja plus de cent ans, dans le très-bel Écrit intitulé: Vérites Académiques. Et en 1618 nous avons entendu l'Université de Louvain, faire audit remarquer, que par - tout où les Jésuites ont pénétré, ils y ont porté l'ignorance ou de mauvaises Etudes; & que les Universités dont ils se sont emparés, sont tombées sur le champ dans la plus grande ebscurité.

\* Entr'autres éloges ridicules de la Société & de son régime, on disoit dans celle d'Allemagne, que le sécle présent avoit besoin d'un Institut, dont le gouvernement sur assorti à la nature de ses maux. teurs des Requêtés, avoient encouru les censures portées par les Bulles qu'ils féroient chaffér au plutôt de la Société, comme une peste; sauf au Général de les châtier par des peines particulieres, avant de les congédier; & qu'à l'avenir, tout Jésuite seroit obligé de dénoncer au Général, quiconque il squaroit en vouloir au gouvernement de la Société; tout Jésuite devant être disposé à répandre son sang pour la Société (21).

C'est où se terminerent ces nouvelles tentatives de résorme. Le Pape & le Roi d'Espagne en témoignerent en vain leur mécontentement: le despotisme & ses abus n'en surent pas

moins confirmés.

Tout ce que Clément VIII obtint, fut qu'on feignit d'ordonner, comme il l'exigea, que tous ses fix ans les Assistans, & tous les trois ans les Provinciaux & autres, seroient changés, & les Congrégations générales assemblées. Les Assistans & autres furent changés en esfet; mais pour cette sois feulement, & il n'y eut point de Congrégations pendant les douze ans que

<sup>(</sup>a) Pro qua sanguinem fundere paratus esse debet. Decret. 54. 5a. Congreg.

Clément VIII vécut encore. En 1615, la septiéme Congrégation décida même, qu'il n'y auroit point de tems déterminé pour les tenir; & Paul V, par une Bulle de 1606, libéra de l'obligation sictive, soit de changer les Supérieurs, soit de leur faire rendre compte à d'autres qu'au Général. Le Général, au reste, n'avoit besoin que de son seul pouvoir, selon la Bulle de Grégoire XIV, pour rétablir, malgré Clément VIII, cette siubstance de l'Institut & la structure de la Société.

Les Papes Innocent X, Innocent XI, Innocent XIII, ont fait dans la suite quelques efforts pour réformer la Société, ou même pour la détruire; mais sans aucun fruit. Et si Benoît XIV a commis le Cardinal Salsanha, pour réformer en particulier les Jésuites de Portugal, on a vû le triste accomplisement des troubles que le Général, un mois auparavant, prophétics au Pape actuel devoir en résulter.

## ARTICLE IX.

Septième Chef. Selon l'Institut de la Société, aucune autorité temporelle, ni spirituelle, les Conciles, les Evêques, les Papes même, ni les Rois, ne peuvent rien contr'elle; elle est affranchie de toutes leurs Loix, & de toute dépendance à leur égard.

Comme il entroit nécessairement dans le plan de l'Institut, que la Société entiere dépendit en tout du Général, il y entroit austi, que lui-même & fon gouvernement ne dépendissent de personne. C'est en effet sur ce plan, qu'ont été dirigés les différens priviléges que les Jésuites ont demandés, & que les Papes, éblouis par le quatriéme vœu d'obéissance, ont eu la foiblesse de leur accorder. Si la plûpart de ces priviléges font sans exécution en France, où l'on scait réduire à leurs justes bornes l'autorité des Papes, ils n'en ont pas moins, dans d'autres Etats, leur pleine exécution. Ils n'en constatent pas moins d'ailleurs les vûes de l'Institut. Et comme aux yeux de la Société, toutes ces reftrictions font nulles , il ne lui manque que l'occasion, ou la puissance, pour

faire prévaloir ces priviléges dans toute leur intégrité. Qu'on laisse maîtres les Jésuites, on verra bien-tôt ce qu'ils feront.

5. I.

Indépendance des Jésuites à l'égard des Puissances séculieres, des Evêques & des Curés.

I. Indépendance à l'égard des Puis-

fances séculieres.

La Société dans sa Supplique à Paul III, annonçoit déjà qu'elle ne vouloit relever sur la terre, que de Dieu & du Pape (a), ou du Général; toutl'Institut est dirigé d'après ce plan.

Ainsi c'est une de ses maximes sondamentales, que « la Société, ses Maisons, les personnes qui la composent, » & ses biens, sont indépendans, nonseulement de toute supériorité, correction & jurisset par la la jurissers; mais qu'ils le sont de la jurissites; mais qu'ils le sont de la jurissites; a mais qu'ils le sont de la jurissites; par la de toûte autre personne; soit qu'il s'agisse de crimes, de contrats, ou de biens, en quelque lieu qu'ayent été » commis les crimes, qu'ayent été faits

(a) Soli Domino, atque Romano Pontici ejus in terris Vicario, servire. Bulle de Paul III de 1540. » les contrats, & que les biens réfi-» dent (a). » In 'y a point de Monarchie femblable. Car tout homme qui commet un crime dans un Etat étranger, elt responsable de sa conduite aux Magistrats de l'Etat où le crime est commis. Mais un Jésuite, quelque partie de la terre qu'il habite, ne répond qu'à son Général.

C'est une autre maxime, que le Général a droit « d'évoquer devant lui, » toutés les assaires qui concernent les » biens de sa Société, ou les contrats » qu'il a passés; d'y citer les Parties » contestantes; de les juger lui-même, » sans formalités judiciaires; & qu'il » n'est permis à aucune Pusssaires » quelle qu'elle soit, d'aller au contraire (b). «

(a) Societas & universi illius loci & personz, illorumque bona quzcunque, abomni superioritate, jurisdictione & correctione Ordinariorum, sunt exempta & libera... ita quod przsati Przlati, aut quavrs alta persona nequeat, etiam ratione delicii, su contractus, vel rei de quà agitur, bicunque committatur delictum, ineatur contractus autres ipsa consistat, Jurisdictionem quomodolibet exercere, Compendium, au mot, Exemptio.

(b) Generali ... bona ... yendere ...,

Une troisième maxime, est que » les » biens de la Société ne doivent aux Rois, Empereurs, ni autres Souveprains aticun subside, même pour la » défense de la Patrie; & que les Puis-» sances séculieres ne peuvent demanm der aux Jésuites, aucune imposition » quelconque, ni les y contraindre « (a). Il y a deux ans, qu'à Brest ils vouloient même refuser leur maison, pour y recevoir les malades de notre flotte, quoique toutes les autres Communautés en recussent.

liti desuper habitz ac actioni etiam in non possessionem cedere & reum citare ... simpliciter & absque figura judicii cognoscere, judicare, definire & penitus terminare liberè & licitè valeat, concedimus . . . necnon quidquid fuper his A QUOQUAM, QUAVIS A' TORITATE, scienter vel ignoranter coneigerit attentari , irritum & inane decernimus. Bulle de Greg. XIII. de 1582. Litt. Aprft. p. 203.

(a) Concedentes ipsis, ut ... ad præffationem ... exactionum, collectarum, five fubfidiorum . . . quorumcunque minimè teneantur...ullo unquam tempore compelli poffint . . Bulle de 1549. Etiam pro DEFEN-SIONE PATRIE & alias quomedolibet ad instantiam Imperatorum, Regum, Ducum, . . impositis perpetuo liberamus. Bulle de 1561. Litt. Apoft. p. 45,91.

103

Il faut entendre le Compendium: « Il est défini qu'aucuns Rois, Princes, » Ducs, Marquis, Barons, Gens de » guerre, Nobles, Laïcs, Commu-» nautés , Universités , Magistrats , » Recteurs, Officiers des Villes, Ter-» res, Châteaux & Diocèses quelcon-» ques , ne doivent être affez hardis & » présomptueux, pour nous imposer, » tant pour nos biens, que pour nos per-» fonnes, des Gabelles, Tailles, Dons, » Collectes; quand il s'agiroit de reconf-» truction des ponts, de réparations des » chemins, ou de quelques autres char-» ges pareilles; sous peine d'excom-» munication & de malédiction éter-» nelle, encourues ipfo fatto, s'ils ne » cessent leurs entreprises aussi-tôt » que nous leur aurons fait connoître » nos priviléges (a) ». Le Général a même le droit d'éri-

(a) Definitum eft, ne quis Rex, Principes, Duces.. nostris seu rebus, seu personis audeant vel præsumunt gabellas, talias, dona, collectas, etiam pro pontium refectionibus, aut viarum reparationibus . . inferre, indicere vel imponere, aut . . exigere, fub excommunicationis & maledictionis æternæ pænis; quas nisi præsentium habità notitià prorsus destiterint , iplo facto incurrant. Compend, mot Exemptio. 5. 8.

ger des Jésuites en Officiers publics, en Notaires, par exemple, pour être en état de sommer autentiquement les Potentats & autres, de respecter les Priviléges de la Société; & pour contumacer les restactaires. Ces Actes des Jésuites Notaires doivent avoir une pleine soi, même en Justice (a).

Une 4º. maxime est que les Jésuites en qualité de Clercs, cessent même d'être sujets d'aucun Souverain; & que par cette raison ils peuvent tuer les Rois & leur propre Roi, sans se rendre coupable du crime de Lèze-Ma-

jesté (b).

Pour mieux affurer encore cette îndépendance, à l'égard de toutes les Puissances, non-seulement le Général, mais tout Jésuite, & chacun de leurs Associés, pourvû qu'il soit tonsuré, a le droit dans toute nature d'affaires, civiles, criminelles, ou mixtes, quand même ils y seroient Demandeurs, ou que d'autres Couvens y, seroient intéressés, de se chostir tel Juge qu'il leur plaira, sous le nom de Conservateur des Priviléges de la Société. Pourvû que ce soit une personne constituée

(a) Voyez cette Note dans l'errata à la fin de ce Volume.

(b) Voyez cette Note dans l'errata.

en dignité, ou même un Chanoine de Cathédrale, cela suffit.

Ce Juge ainsi choisi, car il paroît qu'on peut se restraindre au choix d'un feul, est tellement saisi de toutes les affaires du Jésuite, que lui seul peut en connoître, même sans avoir égard aux appels, ni s'assujettir aux formalités judiciaires. Tout Jugement contraire, que d'autres Juges pourroient rendre, est nul. Les Magistrats n'ont à cet égard d'autres fonctions, que d'exécuter humblement ses Jugemens, en y prêtant le fecours du bras s'culier : & s'ils le refufent, le Conservateur peut les en punir, par des censures, ou même par des amendes (a). Ce font ces Confervateurs choisis par les Jésuites, qui ont

(a) Societati, singulisque illius personis, ac eorum similiaribus. ut in quibuscunque causis tàm civilibus, quàm criminalibus, ac mixtis, & etiam in eis. omnes & singulos Archiepiscopos. ac Cathedralium Canonicos. in suos possin assume confervatores & judices ordinarios.

De quibussibet molestiis, injuriis, damnine steptiu & siguri judicii (cognoscent) ... appellatione postposità... quoties opus (erit) auxilium brachii (acularis (invocare); ... judicibus monitiones... per Edica publica publicis locis affigenda... sub pensis etiam

Tome IV.

fi violemment perfécuté dans le fiécle dernier, Dom Palafox, l'Evêque du Paraguay, l'Archevèque de Manilles, &c. aux Indes Occidentales; parce qu'ils s'opposoient au commerce des Jésuites, ou vouloient les affujettira aux régles du Concile de Trente.

Une des grandes fonctions de ces Conservateurs, est de réprimer toute Puissance féculiere, ou Ecclésiastique, quelles qu'elles foient, même les Rois & les Papes, qui molesteroient la Société, & l'inquiéteroient dans ses possessions, dans ses priviléges, ou dans sa réputation, directement ou indirectement, tacitement même, ou en fecret, fous quelque prétexte que ce puisse être. Quiconque injuriera la Société, lui enlevera ses biens, lui sera contradicteur, ou rébelle, quelque qualifié qu'il puisse être, fût-ce, par exemple, le Roi de Portugal, doit être excommunié par le Conservateur, ou du moins puni par toutes les voies de droit, ou DE FAIT, OUI CONVIEN-DRONT AUX CIRCONSTANCES (a).

pecuniariis. Bulle de 1573. Litter. Apost. p. 125.

(a) Ipsis sic Electis.. aut uni eorum .. non permittere Societatem .. d quibuscunque

On entend trop bien ce que veulent dire ces voies de fait, pour qu'il soit besoin de l'expliquer: l'affaire de Portugal en donne d'ailleurs l'intelligence.

Il est même remarquable, que si les Jésuites ne sont pas contens du zèle d'un Conservateur, il leur est libre de lui enlever la suite de l'affaire qu'il aura commencée, & de la faire sinir par un autre plus zélé pour leurs intérêts (a).

On ne doit plus s'étonner après cela, de voir le Recteur de Bordeaux refuser d'obéir aux Jurats de la Ville, & leur

personis, tam Sacularibus quam Ecclesiasticis, ac quacunque autoritate es superioritate sungentibus, quoquomodo indebite molestari
. detentores, injuriatores.. necnon contradicores quossiliet ex rebelles, ETIAMSI
ALIAS. QUALIFICATI ENISTERENT..
per sententias, censuras, aliaque OPPORTUNA juris ET FACTI remedia compescendo.
Id. Non permittentes cos.. per quoscunque
... quacunque etiam Pontificali, Regia, vel alià autoritate fungantur. publicò vel
occulte, directò vel indirectò, tacirò vel expresso, quovis quassito colores. molestari, vel .. inquietari. id. p. 165.

(a) Quilibet Conservatorum. valeret prosequi articulum, etiam per alium inchoatum, quamvis idem inchoans nullo fo-

ret impedimento præditus. id.

soutenir qu'eux, ni autres Juges, de quelque nation , qualité , dignité & autorité qu'ils fussent, n'avoient aucune puissance jur leur Compagnie, ains seulement le Pape, ou le Général. Les Jésuites de Paris soutenoient de même au Parlement de Paris en 1569, qu'ils ont leur Genéral .. & autres Entremetteurs, suffians pour voir leurs comptes (des Collèges); que le Procureur Général (du Parlement) n'y a que voir ou fatuer, amplier ou limi'er; & qu'ils devoient vivre suis legibus (a). C'est ce qui faisoit dire en 1717 à M. le Procureur Général du Parlement de Rennes , que les Jésuites veulent s'affranchir de toute domination, & fe former au milieu de l'Etat , un Corps libre & indépendant. Aussi refuserent - ils en 1621 d'obéir au Parlement d'Aix , qui leur demandoit un serment au sujet de l'indépendance de nos Rois; & l'une des raisons qu'ils donnent aux Papes, pour obtenir le droit de graduer les Ecoliers, c'est qu'il convient de les foustraire aux obligations & au SER-MENT que les Universités exigent : on le verra dans l'article 10.

Le Roi de Portugal dans fon Ma-

<sup>(</sup>a) Voyez plus haut, Tome 3. p. 232.

nifeste, en dit autant pour ses Etats. « Qu'on se souvienne, dit ce Monar-» que, qu'ils n'ont jamais cessé de ren-» dre, autant qu'il leur a été possible. nutiles & fans effet, toutes les Bul-> les & les Loix qui (leur) interdisent » le commerce . . . qui leur défendent de » réduire à l'esclavage, & d'y retenir ≥ les Indiens & les Chinois. Pratiques » dont ils n'ont jamais voulu fe défifter, malgré toutes ces Bulles & foutes ces » Loix, qui leur ont défendu ces ini-∞ quités & ces bassesses, sous des pei-» nes temporelles & avec excommuni-» cation lata fententia «. C'est que les Jésuites par leur Institut, sont comme Charlemagne, ne relevant que de Dieu & de leur épée.

II. Indépendance à l'égard des Evêques & des Curés.

1°. On vient de lire que la perfonne, les biens, les Eglifes, les contrats même & les délits de tous Jéfuites, sont exempts de toute jurisdiction, même de celle des Souverains & des Ordinaires. Les Jéfuites ne dépendent que de leur Général, en quelque contrée de l'Univers qu'ils ayent contracté ou délinqué.

2°. Par la même raison, nul Evêque ne peut excommunier un Jésuite, le suspendre, ou l'interdire; & ce privilége s'étend aux Externes mêmes, qui feroient cause commune avec la Société: ces censures seroient nulles, sans force & sans autorité. Il n'y a pas jusqu'à leurs domestiques, leurs gensd'affaires, & leurs ouvriers, qui participent à cette indépendance: ils ne font pas soumis aux interdits, dont une Ville ou une Egisse seroit frappée (a).

3°. Ils n'ont pas besoin des pouvoirs, ou de la permission de l'Evêque Diocésain, pour prêcher ou confesser. Avec la seule mission du Genéral, ils peuvent prêcher dans les Eglises & dans les Places publiques, ne sussent ils que tonssurés. Ils peuvent confesses dans les fidèles, administrer les Sacremens. La

(a) Socii, personx, bona quecunque ab omni superioritate.. & correctione Ordinatiorum sunt exempta.. etiam ratione delicti, seu contractus. Compend. mot Exemptio.

Nec liceat ullis Przlatis contra aliquem de Societate, vel contra alios eorum causă, excommunicationis, suspensionis vel interdicti sententiam... ferre ... irrita esse contra featur. Pueri su familiares eorum, ... negotiorum procuratores & operarii , bujusmodi sententiis non sint obnoxiis. Bulle de 1549. Litter. Apost. p. 42.

licence des Evêques & des Curés, est pour eux la chose la plus inutile. On a vû dans la premiere Partie, quels débats les Evêques de France ont été forcés d'avoir , pendant plus d'un siècle , avec les Jésuites, pour les soumettre à leur autorité sur cet article. Les Papes fur les plaintes des Evêques, ont été forcés enfin, d'appofer quelques limitations à ces priviléges. Mais les vûes d'indépendance n'en sont pas moins les mêmes dans l'Institut. D'ailleurs un mot du Général peut anéantir ces limitations, quand il le voudra, & rétablir les priviléges dans leur premiere étendue.

4°. Ils peuvent de plus (a), ce que l'Evêque ne peut pas, abfoudre des cas réfervés au Pape. Leur pouvoir est si grand sur cela, qu'ils sont censés dépu-

(a) Cuilibet qui ... per Præpositum ... a plateis ... prædicandi, necnon illis qui Pressyteri suerint, quorumcunque .. consessiones audiendi ... iptosque .. et am (à pecatis) Sedi Apostolicæ reservatis ... absolvendi .. fidelibus Eucharistiæ & alia ... Særamenta ... ministrandi, Diæcestonorum , Restorum Parochialium ... aut aliorum licentiå desuper minimè requissta ... concedimus. Bulle de 1745, Litter. Apost. 2. 24.

(7)

tés-nés du faint Siége à cet effet; & qu'ils ont le droit d'ouvrir toutes les Lettres de la Pénitencerie de Rome, fans attendre, comme tous les autres, qu'elles leur foient nommément adrefées, pour avoir la commission d'abjoudre ou m'me de dispenser. Ces commissions ne sont données qu'à des Mattres en quelque faculté. Mais les Jésuites font bien au-dessus des Mattres (a).

5°. Ils ont encore le pouvoir d'abfoudre de l'hérésse, de commuer les
vœux, &c. Mais c'est avec cet avis
prudent, qu'il faut se garder de trop
blesser les Ordinaires, dans l'ujage de
cette autorités & qu'il faut dire charitablement aux pénitens, que cesabsolutions ne leur seront pas d'un grand secours dans le sor extérieur (b): bien
entendu qu'il s'agira de pénitens, qui

(a) Nos Prefbytéris Societatis ab Ordinariis approbatis, etiamfi Magiflerii . infigniti non fin , Litteras huivimodi aperiendi . abfolvendi . abfolutiones , difpenfationes . exequendi . licentiam concedimus. Bulle de 182 . Litter. Apoft, p. 197.

(b) Caveant autem superiores ne in use hujus Facultatis Ordinarios offendant; simulque admoneant peen tentes absolutionem à Censuris... nibil eis prodesse in foro exteriori. Compend, mou Absolutio, S. 1.



ayent contr'eux des Sentences. Car tous les autres auront leur pleine fûreté; & n'ayant rien à démêler avec les Tribunaux, on doit alors s'embarraf-

ser peu des Ordinaires.

6°. Il est également libre aux Jésuites, de bàtir des Eglises, Oratoires, &c. sans la permission de l'Evéque Diocésain. Si le Concile de Trente a restraint sur ce point l'indépendance des Réguliers, cela est bon pour les autres. Mais pour eux, ils jouissent de tous leurs priviléges, & de ceux même que le Concile a restraints, on casses, comme si le Concile n'eut pas parlé (a). Il leur sussicie n'eut pas parlé (a). Il leur fussit qu'une Bulle postérieure au Concile, ait consirmé tous les priviléges qu'ils avoient avant ces réformations.

7°. Les Jésuites ont encore le droit de faire consacrer ces Eglises, par tel Evêque qu'il leur plaira, si l'Evêque Diocésain différe plus de quatre mois.

(a) Possumus uti.. omnibus gratiis.. concessis, etiam quoad illas ex eis quæ sunt restrictæ, vel derogatæ per Concilium Tridentinum. Comped. mot Conc. Trid. §. ?.

Quamvis (bæc) privilegia per Concilium Tridentinum limitata fuerint, prifitinam shillominis vim obtinent, per privilegium Greg. XIII. post idem Concilium. Id. verbo ædificia.

rγ

Ils ont même le privilége de le faire

eux-mêmes (a).

8°. Non-seulement les Evêques doivent souffire paissiblement cette indépendance des Jésuites; mais ils doivent ne faire usage de leur pouvoir, que pour la protéger & la maintenir : le Pape le leur commande. S'ils n'obéssibent pas, & qu'ils ayent la témérité de contredire, tout Chanoine requis par les Jésuites, à titre de Conservateur, stit-il aux extrémités du Continent, est en droit de le citer à son Tribunal, de l'excommunier, de le priver même de ses bénésices & de sa dignité (b).

9°. Enfin, le vœu qu'on exige des Jésuites Profès, montre l'asservissement où l'Institut tend à réduire les

(a) Bulle de 1549. Possunt omnes Præpositi ac Rectores Cæmeteria, Ecclesias & Oratoria Societatis, pro ejussem ust tantum, folemni benedictione benedicere. Summar. verbo Benedicere.

(b) Universis Patriarchis, &c. mandamus quatenus ipsi . quoties pro parte dictorum (Jesuitarum) fuerint requisiti . faciant cos

pacifice gaudere. Bulle de 1571.

Quicunque contrariè aufi fuerint, excommunicationem incurrent. . fi fint Clerici priventur dignitatibus & beneficiis. Summar. mot privileg. §. 10-

3

Evêques, comme tous les autres, fous Pempire du Général; pendant que le Général & les Jésuites doivent, selon Pinstitut, ne dépendre en rien des Evêques.

A l'égard des Curés :

1°. Les Jésuites peuvent prêcher, consesser, administrer tous Sacremens aux sidéles, sans permission des Curés, ni d'autres que de leur Général. On l'a vû dans l'article des Evêques. Il est vrai que depuis le Concile de Trente, quelques Bulles ont limité fur cela l'indépendance des Jésuites; mais d'autres ont rétabli leurs priviléges, dans l'état où ils étoient avant le Concile. Dans notre premiere l'artie, on a vû quelles peines ont eu les Curés en France, à maintenir leurs droits contre ces Peres.

2°. Les Jésuites suivant leur Summarium bien postérieur au Concile, peuvent donner la Communion à tousles Fidéles, excepté le seul jour de Pâques. Ils peuvent administrer tous les Sacremens indistinctement, à ceux qui sont à leur service, même quand ils demeureroient hors de leurs Maisons; à tous ceux qui demeurent dans l'enceinte de leurs Colléges, Ecoliers, Précepteurs, Domestiques, même l'Extrême-Onction, sans demander permission à l'Evêque, ni au Curé (a). Le mariage même n'en est pas excepté, si le Général juge à propos de le permettre. Car c'est lui seul qui décide, soit des Provinces où les Jésuites pourront marier, soit des raisons de nécessité qu'il y a de le leur permettre (b). Ainsi le mariage sera valide sans le concours de l'Evêque, ni du Curé. Tout Jésuite est en cela le propre Pasteur. La prudence seule du Général lie les mains, pour l'exercice de ce pouvoir.

3°. De même, entendre la Messe les Dimanches chez les Jésuites, c'est fatisfaire au devoir paroissal. On n'est plus tenu d'aller à sa propre Paroisse, quand on va chez eux (c). De-là cez Congrégations de tous les genres dans

(a) Verbis Sacramenta, familiares, Extrema unctio. Parochialis, Prefbyteri. Epifcopi. licentia vel affensu nullatenus requistra.

(b) Matrimonium verò nulli, nifi in Provinciii illis, in quib s necessitatis causa id a Generali permisum fuerit. Id. verbo Sacramenta.

(c) Omnes... in Societat's Ecclefiis... diebus hujufmodi Miffas & alia divina Officia audire valeant;.. nec ad id ad proprias Parochiales Ecclefias accedere teneantur. Bulle de Paul IU. Litt. Apost. p. 43.

les Maifons des Jésuites. Des Bulles de 1584 & 1586 leur permettent d'en ériger dans tous leurs Colléges & dans toutes leurs Maisons; d'y rasfembler non-seulement leurs Ecoliers. mais toutes autres personnes; de faire pour ces Congrégations tels statuts qu'ils aviseront; de les changer, altérer, comme ils voudront, ensorte qu'aussi-tôt ils feront censés approuvés par le faint Siège (a); d'y distribuer les indulgences à pleines mains; en un mot, d'attirer à eux tous les peuples, pour en accroître leur Monarchie. Ils ont des Congrégations pour les Ecoliers, pour les Artifans, pour les Messieurs, en quelques Villes pour les Dames, & l'on a vû que ce n'est pas leur faute, s'ils n'en ont point pour les Soldats.

Ce sont autant de sidèles enlevés à leurs Curés, & voués uniquement à la Société. Les Jéfuites sont même faire la premiere communion aux Eccliers de leurs Congrégations. Il eschible que tous ces Congréganistes, accoutumés ainsi de longue main, à a connoître ni Pasteurs, ni Paroisse, à n'entendre les Dimanches qu'une

<sup>(</sup>a) Voyez Litteræ Apoft. p. 252.

baffe-Messe, montent aus leur maifon sur ce ton d'indépendance, à l'égard de tous autres que des Jésuites.
On parloit il y a deux ans à Paris,
d'un Pere de famille, qui ne vouloit
pour domessiques, que des membres
de ces Congrégations, & qui venoit
d'en congédier un, parce qu'il refu-

foit de s'y aggréger.

On apperçoit aussi ce qu'il y a de dangereux pour un Etat, dans cette multitude de Congrégations, gouvernées par des hommes tels que les Jésuites. Les maximes & l'esprit de la Société y font inspirés à cette multitude ; & dans les tems de crise, à quels maux cela ne peut-il pas conduire? En 1620, M. de la Rochepozay, Evêque de Poitiers, fut obligé d'interdire la Congrégation des Jésuites de sa Ville, parce qu'il découvrit qu'on y traitoit des affaires d'Etat, & qu'on y formoit des associations préjudiciables au service du Roi\*. Peuton douter qu'ils n'en fissent autant dans toutes les autres? On se rappelle qu'en 1757, il y eut beaucoup de murmu-

<sup>\*</sup> Le Décret de cet Evêque est dans le Recueil de piéces que l'Université de Paris fit imprimer en 1616.

res à Paris, sur des fignatures que les Jésuites y exigeoient de leurs Congréganistes, & qu'un d'eux resus de donner. L'ablence du Parlement ne permit pas alors d'éclaircir ce fait important \*\*.

La Morale relâchée & le Pichonisme regnent aussi dans ces Congrégations. Le fameux Pere le Jay qui conduisoit la Congrégation des Ecoliers de Paris, confessoit en une heure & demie, toute la Congrégation composée de plus de 80 Ecoliers. Aux premiers péchés que l'Ecolier récitoit, il demandoit si c'étoit tout, & sur le champ donnoit l'absolution, & envoyoit communier. On l'avoit cependant averti, que plufieurs d'entr'eux étoient des monftres, qui pouffoient l'irréligion jusqu'à boire dans les calices. Quand il ne prêchoit pas les erreurs de la Société, il passoit le tems à reprocher aux Congréganifles, qu'i's n'avoient pas la dévotion de leurs prédécesseurs, qui s'étoient empressés de fournir à la Congrégation, des ornemens & de l'argenterie. La Congrégation des Messieurs est très-

riche, & la falle fort ornée. Les Jéfuites la trouvoient mêne affez propre, pour y faire repréfenter des Tragédies. Le Théâtre étoit pofé fur l'Autel. Au refle au Collège de la rue S. Jacques pour leur grande Tragédie, où les Danfeurs de corde figuroient, avant le mot de reproche que M. le Dauphin leur en fit en 1758, les tenétres de l'Eglise qui 4°. Il en est des droits pécuniaires; comme de tous les autres. Les Jésuites, leurs biens présens ou sutres, les bénéfices unis à leurs Collèges, ou qui le seront à l'avenir, ne doivent aux Curés, ni ornemens, livres ou cire, ni dixmes, gros ou portions congrues; ils en ont des Bulles précises. Ils sont même exempts de la dixme payable au Pape, & des subsides dûs aux Rois (a). On a vû dans

donnent sur la cour, servoient de loges. Ils avoient seulement la précaution, de retirer le St. Sacrement, & de le porter dans l'in-

térieur de leur Maison.

(a) Concedentes ipfis ur de lis quæ in oramentis, libris, fabricà, luminaribus...
ad quorum folutionem aliquæ domus Socictatis obligatæ forfan exifiant...aut...
aliquam Decimametiam Papalem folvere;
feu canonicam portionem exhibere, feu ad
pæflationem Procurationum Legatorum S.
Sedis, aut Ordinariorum, aut.. Subfidiorum
quorumcunque, minimè teneantur. Bulle de
1494. Litt. Appft. p. 45.

Universam Societatem, omniaque (bona) præsentia & stutura, fructus, re ditus, proventus etiam bonorum Ecclefasticorum. A quibus vis decimis etiam Papalibus, prædialibus, personalibus, quartis. & aliis ordinatis oneribus, etiam pro. defensome Patriæ, & aliis. ... ad Imperatorum, Regum, Ducum. instantiam impssitis. perspetud biberamus, Bulle de 1561. Litt. Aposs, p. 90.

la premiere Partie, que cette prétention des Jésuites a excité dans le siécle dernier une fédition en Pologne. On sçait aussi par les Nouvelles publiques, la possession où ils s'étoient maintenus en Espagne, & les Jugemens qui viennent enfin d'y être rendus contre eux, malgré ces priviléges. En France même, ils foutenoient encore cette exemption il y a vingt ans, contre le Curé de Pau, & ils y ont succombé. Mais l'Institut & ses vûes d'indépendance n'en demeurent pas moins ce qu'ils font en eux-mêmes, & n'en montrent pas moins ce que feroient les Jésuites, s'ils étoient les maîtres.

On en peut juger par ce trait: le Concile de Latran de 1215, sur la propre demande des Religieux de Ctteaux, a défini, que les biens qu' feroient acquis dorcnavant par les Réguliers, quels qu'ils puissent être, demeureroient sujets aux dixmes dans leurs mains, comme ils l'étoient avant l'acquisition; & les Bulles de 1549 & 1561 avoient oublié de déroger nommément à cette sage définition du Concile. Sur cela, supplique instante à Grégoire XIII de la part des Jésuites, pour y suppléer. Grégoire XIII l'a

fait, par une Bulle où il déroge en leur faveur, même pour le patifé, toutes les Conflitutions apossoliques faites dans des Conciles, soit Provinciaux, soit généraux, se nommément au canon du Concile de Latran (a). Il y déclare nul tout Jugement contraire, de quelque autorité qu'il puissé être émant.

§. I I.

## Indépendance des Jésuites à l'égard de l'Eglise.

I. Quant à la discipline: de toutes les Bulles que les Jétuites ont obtenues, il n'y en a peut-être pas une seule, qui ne déroge pour des articles capitaux de discipline, à tous les Conciles, soit Généraux, soit Provinciant, & les Jésuites ont soin de le faire remarquer (b).

(a) Nonobstantibus litis pendentis . . . ac Innocentii seu Generalis Concilii, aliisque Apostolicis necnon in Provincialibus ac Synodalibus Conciliis editis generalibus vel specialibus, Irritum quoque & inane quideuid secus . . . d quoquam quaturi autoritate . . . contigerit attentari. Litt. Apps. p. 177.

(b) Fit ampla derogatio etiam Conciliorum: Summarium, verbo Notarius.

Le Concile de Trente, depuis quelques-unes des Bulles exorbitantes obtenues par les Jésuites, avoit ramené les privileges des Réguliers aux limites des Canons. Le Concile est à peine terminé, que les Jésuites s'adressent à Grégoire XIII pour faire rétablir ces privileges, tels qu'ils étoient avant la réformation du Concile. « Quoique » ces priviléges, dit leur Compen-» dium, ayent été restraints par le » Concile de Trente, ils n'en subsisstent pas moins, comme auparavant, » en vertu du privilege que Grégoi-→ re XIII nous a donné depuis le Conn cile (a) n. La Bulle en effet copie ces anciens privileges, & les confirme purement & simplement, sans faire plus de mention du Concile, que s'il n'eût pas parlé.

Ailleurs ils font parade de « jouir » dans le for intérieur de toutes les » graces qui leur ont été données, » même de celles que le Concile a » restraintes ou même abrogées » (b).

(b) Possumus ut in foro conscientiz, om-

<sup>(</sup>a) Quamvis privilegia (hac) per Concilium Tridentinum limitata fuerint, priftinam nihilominis vim obtinent per privilegium à Greg. XIII. concessum post idem Concilium Summar, mot Ædificia.

Ils ajoutent « qu'en vertu d'un ora» cle de vive voix de Pie V, les défi» nitions contraires du Concile de
» Trente, ne les empêchent pas d'en
» ufer comme ils le faifoient avant ce
» Concile, fur plufieurs articles de leur
» Institut (a); » par exemple de conferver fes biens malgré ses vœux de
pauvreté; de ne faire que des vœux à
tems; de différer la Profession tant
qu'il platt au Général, après l'expiration du Noviciat.

Il en est de même sur une infinité d'autres points; sur la liberté de bâtir des Eglises fans la permission de l'Enrêque Diocésain; sur l'usage des autels portatifs, &c. le Concile décide; & les Jésuites obtiennens aussi-tôt de

faire ce qu'il défend. .

nibus gratiis . . . concessis, etiam quoad illaş ex eis, quæ sunt restrictæ vel derogatæ, per Concil. Trident. Id. mot Concil. Trid. 8. 3.

(a) Declaravit Pius V. (vivz vocis oraculis fol. 47.) non obflare definitionem Concil. Trident. quin licitum fit Societati, perinde ac ante dictam Synodum licebat, factete quecunque ad eius Inflitutum pertinet; quoad renuntiationem, obligationem, professionemque faciendam finito tempore Novitiatus. 1d. 5. 14.

Mais rien n'approche du privilége fingulier de n'avoir point d'Heures Canoniales, de grandes Messes, ni autre Office public de jour ou de nuit, malgré tous les Conciles anciens & nouveaux : « Les Nôtres, disent les » Constitutions, n'auront point de » chœur, pour chanter les Heures Ca-» noniales, des Messes, ni autres Of-» fices (a). » Le plus surprenant est que trois Papes, Paul III, Jules III, & Grégoire XIII, aient pû donner leur approbation à des dispenses aussi bizarres, qui n'ont lieu pour aucun des autres Corps Ecclésiastiques . Séculiers ou Réguliers, pas même pour ceux qui s'appliquent le plus aux études, tels que les Bénédictins, Dominicains, &c. Il n'en a pas plus coûté de se faire aush dispenser par Gregoire XIII, d'affister aux Processions publiques (a). Non-seulement les Jésuites n'y vont point; mais le Pape défend

(a) Non utuntur Nostri choro ad Horas Canonicas, vel Miss & alia Officia decan-

tanda. Conftit. p. 6. c. 1. 5. 4.

<sup>(</sup>b) Omnes & fingulos. dicta Societavis. ab irtereffentid Supplicationum, Precum, aut Proceffionum. .. perpetuo liberamus, Bulle de 1576. Litt. Apost. p. 153.

expressément aux Ordinaires d'exiger

qu'ils y aillent.

A l'égard de la récitation privée du Bréviaire, l'institut n'est point encore gênant. On peut ne le dire qu'après la Messe, pourvû qu'on en ait l'agrément du Général. On peut de même, selon ses occupations, le dire tout entier dès le matin, même les Complies, pour en être tout-à-fait

quitte (a).

Au reste quand on dit que les Jéfuites ne font point d'Offices publics, cela s'entend, ainsi que le reste de l'Institut, s'il n'est pas de leur utilité d'en faire. Car si , par exemple , un Office public pouvoit attirer, ou retenir la foule à leurs Confessionnaux, ou à leurs prédications, ils le peuvent fans difficulté. Mais il faut que ce soit pour cette fin d'attirer la multitude: sinon point d'Office (b).

(a) Vacatione itineris, aut alterius occupationis, quoniam creditur quòd majori cum devotione dicetur divinum Officium, potest illud à Nostris recitari manè totum, usque ad Completorium inclusive. Summar. Horæ Canon. S. 2.

(b) Si ... ad populum detinendum ante Lectiones, vel conciones convenire judicaII. Quant à la doctrine: les Jéfuites des leur origine, ont montré qu'ils s'embarraffoient peu des décifions de l'Eglife & de fon autorité; & que les définitions de la Société devoient être leur régle unique, fur la doctrine, comme fur tout autre point.

Lainès dans le Concile de Trente, hasarde la doctrine de Pélage. Le Concile s'écrie : Chasse. ces Pélagiens; & donne une définition directement contraire. Peu de tems après (en 1558) Lainès devient Général de la Société. Malgré la définition du Concile, la doctrine de Lainès doit devenir celle du Corps des Jéfuites; & l'on prend

retur, posset Vespertinum officium tantum dici ... & id in hunc sinem, & quatentis judicaretur quod populus ad magis frequentamdas Consessiones, & Lestiones movereur, es non altres. Declajn Consones, & Consones, & Constitute and posset and particular and propertiones of the posset of the posset

dès-lors toutes les mesures pour y réuffir. On annonce dans le Réglement pour les Etudes, que s'il se trouve un jour une Théologie mieux accommodée à ces tems, que la Somme de saint Thomas & le Maître des Sentences, la Société s'en servira; & que c'est à la Société de se choisir telle dostrine qu'elle jugera la meilleure & la plus convenable pour elle (a). C'est ce qui a donné naissance quelques années après à la Théologie de Molina.

Dans les Constitutions on suit la même route. Tout Jésuite qui tiendrois une dostrine dissertente de la doitrine commune de l'Églije & de ses Dosseurs, doit soumettre son sentiment, non pas aux définitions de l'Eglise, mais à celles de la Société: tout Jésuite doit promettre de ne penser sur cela, que ce que, non l'Eglise, mais la Société, auraréglé qu'il saut en penser. La dostrine d'ailleurs doit être uniforme dans la

(a) Si aliqua Summa vel Liber Theologiæ Scholasticæ conficeretur, qui his nostris
temporibus accommodatior videretur. Declar,
in Const. p. 4, c. 14, B. Omnes eandem doctrinam que in Societate fuerit elekt, ut melict & conveniention Nostrais sequantur. Declar. in Const. p. 8, c. 1. K.

Société.

Société, même pour les points où l'Eglise laisse pleine liberté dans les sen-

timens (a).

Cette indépendance fur la doctrine & cette nouvelle régle de foi, souleverent les Docteurs Catholiques : on a vû dans l'article 8 ce qu'en dit le bienheureux Lanuza. En 1593, le Roi d'Espagne, les Jésuites même de ce Royaume, en portent des plaintes au Pape, & demandent fur cet article. comme sur beaucoup d'autres, la réforme de l'Institut. Clément VIII de son côté exhorte la Société à se réformer elle-même, pour prévenir les remedes qui viendroient d'ailleurs; & en effet, une Congrégation générale s'assemble à Rome. Mais qu'en résulte-t-il, fur cet article de la doctrine?

Les Jésuites y exposent que des « personnes graves & seavantes , entendant mal les Constitutions, attribuent faussement à la Société, de » s'arroger le pouvoir de définirles dogmes de la Foi, & d'obliger les siens à soumettre leur jugement à ses dépinitions (b) », comme si l'infaillibi-

<sup>(</sup>a) Voyez les textes Latins à l'article VIII. N°. 7.

<sup>(</sup>b) Non defuerunt viri graves et.

Tome IV. G

lité fut passée de l'Eglise à la Société.

Voilà l'exposé du mal.

Quant au remede, après avoir dit d'abord qu'il faut s'expliquer, on fini par ne s'expliquer point. Car tout se termine à consirmer sur ce point les Constitutions. « Les Constitutions veulent, dit le Décret 50, 1°. Que les » Nôtres n'enseignent point de nouvelles opinions. 2°. S'ils viennent à « enseigner quelque chose opposée au » sentiment commun, qu'ils sui» VENT CE QUE LA SOCIÉTÉ JUGE» RA. 3°. Dans les matieres controver» sées, ou aucune des opinions n'est » la commune, qu'ils en REVIEN» NENT A LA CONFORMITÉ (2) e. Par

ERUDITI, qui ex falsă prælicti loci intelligentiă & interpretatione, Societatem calumnizi (unt, eam fibi magisterium & potestitem definien: i dogmara fieli, & obligandi suos ad submittendum suum judicium ta-

li desiniti ni arrogare. 52. Congr.

(a) Tria e go volunt Confitutiones, primum ut Nodri non inducant novas opiniones; fecuntim ut fiquando contra communem fense int, sequantur quod Societas judicavent; tertium, ut iis controversiis inquibus neutra opinio est adeò communis, redigantur ad uniformitatem. Congregatio; ... junta pracidum sensem loca illa intelligi debace statuit.

le Décret 56, on ajoûte comme un point capital pour la Société, que la doctrine y doit être uniforme. On exige seulement en général qu'elle soit sure & soitée (a).

Il est vrai cependant que dans un Déeret antérieur (le 41) la Congrégation défend « d'enseigner rien qui ne soit bien n conforme à ce que pense l'Eglise & aux » Traditions reçues, ou qui puisse altén rer la vraie piété (b) ». Mais cela ne remédie point au mal, dès qu'il faut toujours s'en rapporter au jugement de la Société, pour sçavoir ce qui sera conforme ou non à ce que pense l'Eglise; ce qui altérera ou n'altérera pas la vraie piété; ou ce qui pourra constituer une doctrine sure & folide. On peut en juger entr'autres par le Molinisme & la Morale relâchée, qui, avec la probabilité, forment la doctrine générale de la Société.

On a fait plus. Car on a même fait disparoître ce quarante-uniéme Dé-

(a) Cum.. tanquam fundamentum proposvissent (deput ti) doct inam Societatis esse debere uniformem, securam & solidam.

(b) Nemo quidquam doceat, quod cum Ecclesiae sensu, receptisque traditionibus non bene conveniat, quodque aliquo modo solidae pietatis firmitarem minuat. cret, pour y substituer celui dont on vient de parler. En estet on jugea le lendemain après l'avoir relu, qu'il devoit être revi & corrigé, & que « quand il l'auroit été, il falloit faire « ensorte, que ce qu'il preservoit, » ne sût pas communiqué à tous les » membres de la Société, comme » on le fait des Régles; mais qu'il » sût seulement remis aux Supérieurs, » pour les mieux éclairer. (a) » Austi l'on n'en trouve aucune mention dans les éditions postérieures des Constitutions.

Ne diroit-on pas qu'il s'agissoit là de quelque établissement bien mysserieux? Il ne s'y agissoit cependant que du devoir de tout Catholique & de tout Chrétien, de n'enseigner rien que de consorme à la doctrine de l'E-glise. Mais c'est ce que la Société ne goûtoit pas. Elle vouloit seulement faire illusson au Pape, par une Loi momentanée, qu'elle se promettoit bien de ne point exécuter.

(b) Decretum est ut diligentiùs recognita & correcta ab eistem deputati, inseranturin Actis Congregationis; ita tamen ut non vulgentur in manus omnium, sicut regulæ; sed tantum usui sint Superioribus ad majorem jucem habendam, On l'a bien vû depuis; & le tems mêrre dont nous parlons en fournit une

pre uve éclatante.

Carle Jésuite Molina répandoit dèslors sa dodrine, quoiqu'il convienne sans saçon dans son livre, qu'elle étoit nouvelle; que S. Augustin ne la connoissoit pas, & que personne avant lui ne l'avoit imaginée (a). C'étoit s'avouer Novateur, & méconnoître l'insaillibilité de l'Eglise, puisqu'il entreprenoit de résormer sa doctrine.

Cependant non-seulement la Société l'a souffert; mais elle a pris fait a cause pour lui dans les Congrégations de Auxiliis; & elle a fait de sa doctrine celle du Corps entier de la Société, en laissant néanmoins la liberté d'adopter les modifications de Suarez. L'Université de Paris donnoit même il y a cent ans, comme un fait constant, que les Jésuites « faisoient un serment » très-étroit devant leur Général, pour

(a) Hæc nostra ratio conciliandi libertatem arbitrii...d nemine quem viderim hucufque tradita...quæ si data...semper fuissen,
fortè neque Pelagiana hæress exorta fuissen,
teque ex Augustini opinione concertationibusque cum Pelagianis, tot sideles fuissen
turbati, ad Pelagianosque defecissen. Molinas, concord.

» s'obliger à enseigner cette opinion avec » chaleur (a). » La Société s'embarrasse donc peu de l'Eglise & de son infaillibilité; puisqu'elle soutient une doctrine qu'elle sçait être nouvelle, & contraire par conséquent à la doctrine toujours substitunt de l'Eglise.

La Morale relâchée & la Probabilité, les Idolâtries de la Chine & du Malabar, les erreurs du P. Pichon & celles des PP. Hardouin & Berruyer, constatent encore ces dispositions.

La Société ne peut douter que les relâchemens de ses Casuistes, & les cérémonies idolâtres qu'elle autorise, ne soient contraires à la doctrine de l'Eglise. Les Evêques, les Universités, les Curés, les Papes eux-mêmes, ont multiplié les censures & les Décrets contre les uns & contre les autres. Si l'on en excepte les seuls Jésuites & leurs aveugles Sectateurs, il y a fur ce point dans l'Eglise la plus parfaite unanimité, & selon l'expression de M. Bossuet, la consanguinité de doctrine la plus entiere. Cependant la Société n'en continue pas moins d'autoriser ces Idolâtries, & d'enseigner ces relâchemens. Le Général Tamburini fous

(a) Seconde Apologie en 1644, p. 1816

135

Innocent XIII, paroissoit à Rome condamner les premieres; pendant que fous main il infinuoit à ses Missionnaires de tenir bon; & en effet la Bulle de Benoît XIV prouve qu'ils ont toujours continué leurs pratiques idolâtres. D'autres Jésuites ont pris la défense de la Morale relâchée, & leurs Ecrits font célébres dans le Catalogue des Ecrivains Jésuites; celui du P. Fabri donné en 1670, est même approuvé du Provincial; &c. La Société en Corps a pris celle de la probabilité contre son propre Général Gonzalès, fous le Pontificat d'Innocent XII. Elle se croit donc indépendante de l'autorité de l'Eglise, & méconnoît fon infaillibilité; puisqu'elle persiste à soutenir une doctrine & des cultes que l'Eglise condamne.

Il faut, en dire de même des PP. Hardouin & Berruyer. Ces deux Jéfuites n'ont pù douter qu'ils enfeignoient des nouveautés; qu'ils s'éloignoient de la doctrine de l'Eglife, fur
les Myftéres de la Trinité, de l'Incarnation & de la Rédemption; qu'ils
s'écartoient de la Tradition entierel,
dans les interprétations qu'ils donnent
aux faintes Ecritures; eux-mêmes ou

leurs défenseurs sont convenus de l'in-

Cependant ils n'en ont pas moins composé & publié leurs Ecrits. Un cri général s'est élevé contre les ouvrages du P. Berruyer, comme plus connus; les Théologiens, vingt-quatre Evêques, Benoît XIV & Clement XIII, les ont censurés ; l'Assemblée générale de 1755 a même ordonné qu'on le fît au nom du Clergé de France; & l'on peut dire pour ces erreurs, comme pour les précédentes, que la consanguinité de doctrine est parfaite dans l'Eglise, pour les condamner, & pour professer les vérités contraires. Les Jésuites en sont-ils touchés? Ils le sont si peu, qu'ils en ont multiplié les Traductions & les Editions, en France, en Espagne, en Italie même. Aussi la derniere Congrégation de la Société, tenue pour l'Élection d'un Général en 1758, s'est bien gardée de rien dire contre ces ouvrages. La Société s'embarrasse donc peu de l'autorité, ni de l'enseignement de l'Eglise.

Sur tous ces objets, comme sur tant d'autres, les Jésuites ont toujours laiffé tonner l'Eglise & ses Pasteurs, sans jamais changer leur système de doctrine, & sans reculer sur rien. C'est que par la nature de leur Institut, ils ne dépendent que d'eux - mêmes : il ne leur donne d'autre régle de doctrine, que les seules définitions de la Société, & ils n'en voient point contre'eux. Au contraire sur les cultes idolàtres ; ils ont une définition de leurs Théologiens Romains; & sur le reste, ils ont ladéfinition pratique du Corps entier.

L'Institut les astreint d'ailleurs à l'unissemité. Nouvelle raison qui lie tout Jésuite à s'asservir aux erreurs qui dominent dans son Corps, & qui rend en même-tems le mal irrémédiable (a). Car d'un côté l'étendue que cette unissemité même donne au mal, de l'autre l'impossibilité qu'il y a, de voir jamais des définitions de la Société, contre des erreurs unissement adop-

(a) L'Université leur reprochoit en 1644, que « suivant cette obligation d'être uniso formes en leur doctrine, comme ils sont 
sinstruits ès mêmes Ecoles, élevés sous même institution, & animés d'un même 
sespait est et leur Société proposent en public, & se portent phusés à désendre communément des opinions pleison es d'ablurdité, que de condamner véritablement un de leurs compagnons qui les 
aura avancées.»

Gyi

tées par la Société, ne laisse point entrevoir de réforme possible; à moins que détruire ne soit résormer. Et c'est le parti que le Roi de Portugal a pris pour ses Etats, « en déclarant lesairs » Religieux... trop manisessement in-» fétiér des vices les plus grands, les » plus abominables, les plus invoétrés, » & les plus incorrigibles, pour pouvoir » revenir à l'observation (des) régles. »

On voit encore par la multitude & l'uniformité de ces Nôtres, tant au dehors qu'au dedans; par l'esprit de domination qui anime la Société; par les Chaires, les Séminaires, les Collèges, les Universités, &c. dont elle est en possession; par la grande régle de se conformer en tout à ce qui se pratique dans la Société; que la Société, par la nature même de son Institut, par tend qu'à faire régner ses erreurs dans l'Eglise, & qu'à les rendre la dostrine uniforme de toute la Catholicité.

Combien de fois n'a-t-elle pas avancé que sa doctrine est celle de l'Eglise? Elle l'a fait pour le Molinisme, dès le tems des Congrégations de Auxiliis; & elle l'a répété bien autrement depuis, tant pour le Molinisme, que pour sa morale relâchée & pour ses autres erreurs.

Au reste, qu'on ne s'étonne point du peu de cas que fait la Société, de l'enseignement de l'Eglise, de son infaillibilité, & de ses définitions: c'est une suite nécessaire de sa doctrine. L'Eglise n'est à ses yeux qu'un corps ordinaire, qui se conduit comme tous les autres corps humains, & qui n'a de pouvoir que celui qu'il faut pour conduire une Société toute humaine (a). C'est d'après ce beau princime, qu'Escobar au trouve pas plus de péché à introduire des opinions nouvelles, qu'à imaginer de nouvelles modes (b').

D'ailleurs, qu'est pour la Société la religion elle-même? « Il n'est nul-» lement évident, d'une évidence pro-» prement dite, que la catholique soit

(b) Novas opiniones, novas vestes exponere, venialis tantum culpa est. Escobtr. 2. Exam. 2, n, 10. » la vraie religion. Il ne l'est pas plus, » que la religion chrétienne soit la » plus vraie-semblable. Il ne l'est pas même, qu'il y ait actuellement sur » la terre aucune religion vraie (a).

## §. . I I I.

## Indépendance des Jésuites à l'égard des Papes.

On dira qu'au moins les Jéfuites font dépendans des Rapes, & que les quatriéme vœu ne permet pas d'en douter. Il est vrai que dans les paroles, ou quand leur utilité s'y trouve, perfonne n'est plus soumis au Pape (b): ils en deviennent même dangereux pour les Etats, mais dans la conduite &

(a) Theses des Jes, de Lyon en 1697 &

de Rouen en 1700.

(b) Dans leur Supplique à Paul III. ils promettent: Vitam perpetud Domini nof-tri J. C. & Rom. Pontificum fervitio édicare ... foli Domino aque Romano Pontifici. ... fervire ita ut quidquid hodiernus & (fuccessors) justierin al profestum animarum & fidei propagationem pertinens, & ad quafcunque Provincias nos mittere voluerint, fine ullà tergiversatione aut excusatione, illicò, quantum in nobis fuerir, exequi teneamur.

par leur propre institut, personne ne s'en montre plus indépendant, pour peu que leurs intérêts soient compromis.

Par leur Institut :

1°. Si les Profès des quatre vœux promettent d'obéir aux Papes, ce n'est que pour les Missions, & seulement autant qu'il leur conviendra (a). Au contraire l'obéissance que tous les Jénites doivent à leur Général, est fans limites, & s'étend généralement à tout ce qui peut avoir trait à leur Institut. Il faut lui obéir comme à Jesus-Christ même (b).

Pour ce qui concerne même les Miffions, le Pape, en vertu du vœu, peut bien envoyer les Profès dans telles contrées qu'il voudra. Mais le Géné-

Celle à Jules III en 1550 porte: Societatem & fingulos sub (Rom. Pontif.) fide-

li obedientia Deo militare.

(a) Quantun in nobis fuerit. Voyez la citation précédente. Tota intentio quarti hujus voti obe lienda lummo Pontifici, fuit & est circa Missiones; & sic intelligi oportet Litteras Apostolicas, &c. Declar. in Const. p. 5. c. 3. C.

(b) Præposito in omnibus ad institutum Societatis pertinentibus, parere sem er teneantur, & in illo Christum veluti præsentem agnoscant. Requête à Paul III. ral, en vertu de l'Institut, peut aussi les en rappeller quand il lui plaira. Le Pape ne peut même y envoyer un Jésuite, qu'avec le consentement du Général, & il ne pourroit envoyer le Général, qu'avec le consentement de la Société (a).

2°. Pour l'Institut & pour les priviléges, les Jésuites ne dépendent plus

des Papes.

Ils peuvent renverser leur Institut de sond en comble, & s'en construire un tout nouveau, sans avoir plus besoin du Pape, que s'il n'y en avoit point dans l'Eglise: & cependant ce qu'ils auront fait, sera revêtu de toute l'autorité du Pape. C'est que tout ce qu'ils peuvent faire à l'avenir, sera ipso facto revêtu de la puissance Apostolique, & réputé consirmé par le Pape, quoique le Pape n'en sçache rien (b).

3°. Ils font même à cet égard audessus des Papes. Car si des Papes veulent réformer leur Institut, ou limiter leurs priviléges, ils n'ont besoin que

(a) Voyez l'art. 6. 5. 4.

<sup>(</sup>b) Quæ postquam musatæ, alteratæ, seu de novo conditæ suerint, eo ipso Apostolica autoritate confirmatæ censeantur. Bulle de 1543. Les Bulles de 1549, 1582 & 1584, leur donnent le même droit-

de leur Général, pour tout remettre dans son premier état, malgré les réformes de ces Papes. Les Jésuites n'ont pas même besoin pour cela, de recourir à leurs successieurs. Tout sera rétabli, approuvé, ratissé, consirmé par le saint Siège; tout ce que les Papes réformateurs auront sait, leurs Bress, & leurs Bulles seront anéanties, par cela seul que le Général l'aura voulu (a), & même sous telle date antérieure ou postérieure, qu'il voudra.

4°. Le Pape, tout Pape qu'il soit, n'a pas droit de saire sortir un Jéuius de la Société, sans le consentement du Général, pendant que le Général au contraire peut en faire sortir qui bon lui semble, sans le consentement de personne. De même sans ce consentement, le Pape ne peut accorder à nul Jésuite des priviléges contraires à l'Institut. Un Jésuite ne peut pas

(a) Et quoties emanabunt (Litteræ revocantes vel limitantes) toties in prifitium, & eum in quo antea erant flatum, reflituta, repofita & plenariè redintegrata, ac de novo, etiam fub datà per Societatem, illiusque Generalem... quandocunque eligendá, de novo concessa... etiam absque eo quod desuper a dicta Sede illorum ulterior restitutio... impetranda ssi. Bulle de Greg. XIV de 1591. même appeller au Pape, des ordonnances du Général; à moins qu'auparavant il n'en ait obtenu du Pape une permission spéciale, que le Général ne lui laissera jamais la liberté de demander (a).

5°. Pour dispenser les Jésuites de l'Institut, pour les dispenser même de leurs vœux, ils ne sont pas plus dépendans du Pape. L'autorité seule du

Général en décide (b).

6°. En un mot, toutes les parties de l'Institut présentent toujours le Général comme le seul maître de tout; & le Pape n'y est absolument pour rien. On n'en excepte que les Missions; & pour ces Missions, on voit à quoi l'Institut réduit l'autorité des Papes.

Mais dans la conduite des Jésuites; c'est bien une autre indépendance. « Il » suffit de se rappeller, dit à ce sujet le » Maniseste du Roi de Portugal aux

(b) Voyez les art. 6 & 7.

<sup>(</sup>a) Voyez l'article 8. Nulla persona Societatis privilegium aliquod contra... Societatis flatura postulare audeat... que impetrata... pro infectis habenda sunt, etiamfit à Sede Aposlotica sint concesse, nissi, confentiente Societate sit derogatum... Summar. mot Privilegia. S. 3.

145

> Evêques de son Royaume (a), il suf-» fit de se rappeller tout ce que l'Eseglise a souffert de la part de cette » Société, fous le Pontificat des Papes So Clement VIII, Paul V, Innocent X, » Alexandre VII, Innocent XI, & de > leurs fuccesseurs. Dans tous ces tems » cette Société n'a cessé d'enfreindre ⇒ les Constitutions & les Décisions Pontificales; elle a commis le faint » Siége avec les Princes Séculiers. Pour » soutenir sa doctrine relâchée, elle a ⇒ rélifté aux condamnations prononcées par la fainte Eglise Romaine; » elle a entretenu & fait persister ses Missionnaires, dans leur opiniâtre » désobéissance aux Bulles expédiées » pour l'Asie & pour l'Amérique; au mépris des redoutables Censures m fulminées par ces Bulles, & fans s'embarrasser de la clause lata senm tentie. Jamais elle ne les a empêchés » de désobéir à l'Eglise de la maniere » la plus opiniâtre & la plus inflexi-⇒ ble. »

Mais ce n'est là qu'une esquisse. On connoît les agréables Réstexions d'un Portugais publiées par l'ordre du roi de Portugal, pour répondre au

(a) Pag. 45.

Mémorial que le Général des Jésuitesprésenta en 1758 à Clément XIII. On vient d'y joindre aussi par l'ordre de ce Monarque, un Supplément, rempli de sel & de délicatesse, qui prouve entr'autres, qu'il n'y a presque pas un seul Pape, depuis l'établissement des Jésuites, auquel ils n'ayent résset, & qu'ils n'ayent chagrinée. Il faut parcourir ici les preuves qu'il en don-

ne(a).

PAUL IV & SIXTE V. Le premier de ces Papes veut établir l'Office Divin chez les Jésuites. Il veut de même, que le Général ne soit plus à vie, mais triennal. Lainès se fair élire Général; mais «parvenu à fes » fins, il n'a garde de parler de trien-» nat . ni de chœur, » Enfin, forcés de céder en apparence, « ils établissent » l'exercice du chœur, (mais) pour les » feules Maisons Professes. Ils n'en » avoient alors que deux, l'une à Rome, l'autre à Lisbonne. A quel-» ques mois de là, Paul IV mourut. » Dieu sçait comment; & avec lui » expira la dévotion des Jésuites.... » Le tems qu'ils passeroient au chœur. sils l'aiment mieux passer à la ban-» que.»

<sup>(</sup>a) Art. 6. 9. 4. & fuivans.

147

PIE V veut rétablir le chœur, & abolir « ces vœux si commodes à la » Société, mais si incommodes pour » les particuliers qui la quittent..... » Le Général promit de rétablir l'Of-» fice ; ... mais (il obtint) de différer » jusqu'à l'entiere correction du Bre-» viaire : ... c'étoit dire au .Pape : Tu » mourras, & les Jésuites ne chantemont point, si ce n'est, peut-être, le " Te Deum. Quant aux vœux simples, » le Général (imagina cet expédient » commode que,) fans abolir les vœux, » les Jésuites seront habiles à hériter, » comme les Séculiers.... De cette maniere, les Jésuites mangeoient à u deux tables.... C'est ainsi que la So-» ciété fortant à peine du berceau... » fignaloit déja son obéissance aux Pon-= tifes Romains ».

GRÉGOIRE XIII & SIXTE V.
S'il n'y a point de trait de désobéssénce à ces deux Pontises, « on en voit d'abord la raison dans le caractere de l'un & de l'autre Pape.
Grégoire obéssioit à la Compagnie: « Sixte la faisoit trembler... Ce ne « fut qu'après la mort de Sixte V, que en Bellarmin eut la hardiesse de le male traiter ». On a vu d'ailleurs que ce

Pape pensoit à réformer la Société (a): CLÉMENT VIII & PAUL V. On a parlé plus haut des efforts que fit Clément VIII pour réformer l'Institut, tant sur sa fausse regle de doctrine, que sur son régime despotique. Les Jésuites se jouerent du Pape sur le premier objet, & lui résisterent sur l'autre. L'affaire de Molina fut un nouveau sujet de chagrin pour lui. L'histoire des Congrégations de Auxiliis par le P. Serry, contient « les ar-» tifices, les fourberies, les violen-» ces, les iniquités, que les Jésuites » employerent pour empêcher le faint » Siège de condamner leur doctri-∞ ne ...; & fait connoître l'esprit d'o-» béissance envers les Pontifes Romains, qui animoit dès-lors la So-» ciété... Ils firent soutenir en Espa-» gne, des thèses où ils avançoient cette proposition : Il n'est pas de foi, » que tel ou tel Fape, par exemple, Clément VIII, soit Pape légitime. C'é-» toit un cour de réserve, que les Jé-» fuites gardoient au Pape, en cas » qu'il vint à cor damner leur doctri-» ne.... (il faudroit lire) l'infolente

<sup>(</sup>a) Voyez plus haut art. VIII.

149

» lettre de cette Eminence Jésuitique » (Bellarmin) à Clément VIII, pour » le dissuader de condamner les erreurs » de Molina.... Le Pape voyoit sur » le visage des Jésuites l'esprit de chi-» cane & de révolte. Leurs plain-» tes, leurs intrigues, les troubles » qu'ils excitoient de toutes parts. » étoient un funeste présage pour sa » décision ... Il avoua qu'il étoit si fa-» tigué des chagrins & des dégouts » que lui donnoient les Jésuites, qu'il » craignoit de perdre l'esprit... Voyez » quelles angoisses cause aux Papes » l'obéissance signalée des bien-méri-» tans de l' glise. La mort tira d'em-» barras Clément VIII ».

Paul V reprit l'affaire de Molina;
Le Général au nom de toute sa
Compagnie poussal la hardiesse jusqu'à présenter au Pape, un mémorial très-injurieux au S. Siège, & qui
méritoit pour réponse le rescrit d'un
Prince outragé... Il osa par (un)
mensonge impudent insulter le Pontisse & le Souverain... Il voulut
épouvanter Paul V. en le menaçant;
Si votre Sainteté, lui dit-il, sait cet
affront à la Compagnie, ie ne répons
pas que dix mille Jésuiten prennent la plume, pour attaquer votre

» Bulle, par des Écrits injurieux au-» faint Siége.... J'admire de plus en » plus la soumission au Siège Aposto-» lique, & l'aveugle obéissance de ces » bons serviteurs ». L'affaire de Venise survint, & « les Jésuites aimèrent mieux faire leur cour au Pape, que m de se maintenir à Venise. (On) » comprend que la foumission au faint siége n'y entra pour rien. Quand » on est prêt de resister ouvertement » à ses décisions dogmatiques, & d'em-» ployer pour les combattre dix mille » plumes infolentes, on n'est pas assez » scrupuleux, pour respecter une Loi » Ecclésiastique, qui prononce un in-» terdit ».

GRÉGOIRE XV. Ce Pape par sa Bulle de 1622 renouvella l'imposition du filence, sur la question de l'impaculée Conception. Mais « les Jésuites » ont intérêt de ne pas observer cette » Loi, asin de rendre les Dominicains odieux à la populace. Depuis » la désense de Grégoire XV, ils » donnerent en Espagne un spectacle » qui fait horreur : (Leurs Écoliers » mirent sur un Asne la statue de saint » Thomas, & la fouettrernt dans les » rues ; ils tircrent des coups de pisto» let contre les senétes & les portes

151

» des Dominicains: ) le tout à la gloire » de la Mere de Dieu, & pour obéir » à la Bulle de Grégoire XV.

URBAIN VIII. Il «fit de rigou-» reuses défenses aux Missionnaires de » se mêler de commerce. Les Jésuites s'v font-ils soumis? Point du tout. " Leurs transgressions continuelles ont » obligé Clément IX, Clément X, » Clément XI, de renouveller les mêmes loix & les mêmes défenses.... " Le Journal (du voyage de M. Du » Quesne) donne un échantillon du » commerce énorme que les Jésuites » font hors de l'Europe.... Seuls in-» capables de rougir, ils commercent » tête levée; & je suis bien trompé, » si le P. Galeoti ne se croit un grand » personnage, depuis que ses Confre-» res l'ont choisi pour tenir la banque » de Rome.... Urbain VIII eut aussi » bien fait de garder sa Bulle. En dé-» pit de lui, les Jéfuites, tant qu'il y en aura, seront toujours Marchands.

« L'Inquistion de Rome scandali-» sée des impiétés du P. Bauni ... les condamna solemnellement. Croyez-» vous que les Jésuites ayent respec-» té la censure ...? Pour donner une » preuve plus éclatante de leur mépris » pour la condamnation de Rome, » ils firent réimprimer à Paris l'ou-» vrage du P. Bauni, du vivant mê-» nie d'Urbain VIII ...; & pour qu'il » ne manquât rien à cet cutrage, la » doctrine du P. Bauni fut canonifée » dans l'Apologie des Casuistes. ... Le » P. Annat, Confesseur du Roi, s'a-» baissa jusqu'à écrire, pour tourner sen ridicule la censure que Rome » avoit faite des Livres des P.P. Bau-» ni, Rabardeau, Cellot & Pozza. » D'un autre côté, les Jésuites Espa-» gnols dans leurs Apologies .... ho-» norerent les Inquisiteurs Romains » des épithetes de Faussaires & d'Igno-» rans. Je supplie la Prélature Ro-» maine de ne point se blesser de ces » gentillesses. Ce sont des douceurs » que lui disent ses bons amis ».

ÎNNOCENT X. Il condamna les rites Chinois par un Decret de 164. Il voulut auss réformer l'Institut des Jésuites; & par une Bulle de 1646, il ordonna sous reine d'excormunication, de tenir tous les neus ans la Congrégation générale. « Les Jésuites » ne firent pas plus de cas de cette » Bulle, que... du Decret contre les » rites Chinois. Peu d'années agrès, » (ils soutinrent dans un Livre) que » la Bulle étoit nulle.... Ils se seroine » s'egalement

"également dispensés de l'observer, "fans la décision du (Livre). Mais "(le Jésuite son auteur) a voulu ren-"dre plus autentique la désobéissance "de ses Confreres envers le faint "Siége,

ALEXANDRE VII. "La Com-" pagnie avoit déja mis en piéces l'E-", vangile, & fubititué les pernicieuses " maximes de sa morale empestée. , Alexandre VII les condamna par un "Decret de 1659. Mais les Jésuites ,, les condamnerent-ils? Oh! pour ce-", la, non. Ils n'obéissent au Pape, que " quand il parle à leur guife. Ils di-" rent qu'Alexandre VII avoit donné ,, ce Decret, pour calmer les esprits ... , mais la doctrine, ils la soutinrent. " La même année Alexandre VII " proscrivit les notes du P. Fabri.... " (en réponse) à celles de Vendrock... " (Mais) en 1670, le même P. Fa-" bri mit au jour l'Apologie de la " Morale des Jésuites ... & sans égard . au Decret de Rome, il inséra dans " fon Livre les mêmes notes que ce "Decret avoit condamnées; & de " peur qu'on ne crût qu'il se vouloit " arroger le privilège exclufif de mé-" priser le saint Siège, le P. Provin-" cial, escorté d'une bande de Théo-Tome IV.

"logiens Jéfuites, mit son approba-"tion à la tête du Livre. Le P. Gé-"néral Oliva en fit l'éloge, & tous "les Jéfuites le regardent encore com-"me un chef-d'œuvre.

"En 1664, parut le livre (du Pere "Moya, Jésuite,) tissu de proposi-" tions ... les plus obfcénes... Alexan-" dre VII le condamna rigoureuse-" ment en 1666. Les Jésuites le tin-" rent - ils pour bien condamné ? "Non... Leur obstination força Clé-" ment X de renouveller cette cen-", fure en 1675. Mais l'honneur de la " Compagnie força les Jésuites de re-" nouveller leurs très-humbles déso-"béissances; ils se conduisirent alors. " comme ils se conduisent de " jours, par rapport à leur Pere Ber-, ruyer, quoiqu'il ait été condamné , par de x Papes. Innocent XI en ,, 1680, condamna de nouveau le Li-" vre... & le fit brûler.... Que firent ,, nos bons Peres, ces hommes fi chers " à l'Eglise? Ils se chaufferent à ce "feu, & ne changerent point de systê-" me. Le saint Pontife gémissoit sou-" vent du mépris qu'ils faisoient des ,, censures, & de leur persévérance à " prôner cet Ouvrage empoisonné. " Pour revenir à Alexandre VII en

1665 & 1666, il condamna quarantecinq Propositions des plus intolérables de la Morale des Jésuites. « En cette » rencontre l'obéissance Jésuitique ne » manque pas de se signaler à l'ordi-» naire. »

« On sçait qu'ils ont persécuté en barbares la pauvre Eglise d'Hollan-» de . . . Alexandre VII érigea en loi le » concordat ( d'accommodement qui » fut fait.) C'étoit connoître mal (les ... Jésuites:) ils promirent tout, & ne tino rent rien. »

« Ce Pape envoya un Bref à l'Uni-» versité de Louvain en faveur de la » doctrine de saint Augustin & de saint » Thomas » ... Les benis Peres virent » ce Bref avec chagrin . . . . Scavez-» vous ce qu'ils dirent? Qu'on avoit » obtenu ce Bref par une intrigue dia-» bolique. »

CLÉMENT IX & CLÉMENT X ... Ces deux Papes « voulurent faire ren-» trer la Société dans son devoir , sur » les ... rites Chinois & le commerce ... » Les deux Clémens aussi peu heureux » que leurs Prédécesseurs , allerent dans » l'autre monde, se plaindre à S. Pierre » (de ce) que ses cless ne pouvoient » fermer les portes des Jésuites. ».

Pour Clément IX en particulier, le Ηii

faint Siège avoit envoyé dans les Indes des Evêques, Curés, Vicaires Apoftoliques. Les Jésuites « s'opposerent » de toutes leurs forces à l'autorité de » ces Vicaires Apostoliques : ils leur fi-» rent une guerre si furieuse qu'ils fu-» rent obligés d'en porter leurs plaintes au trône Pontifical. Alors Clément » IX...les déclara délégués du S. Siège. » Cette Bulle . . . menaçoit de l'indi-» gnation du S. Siége ceux qui s'y op-» poseroient. Pensez-vous qu'elle en » fut mieux accueillie par ces enfans » rébelles au Vicaire de Jesus-Christ ..? » Les paroles les plus méprifantes & » l'outrage fait à la Bulle qu'ils jette-» rent deux fois par terre & qu'ils fou-» lerent aux pieds, furent les témoigna-» ges de cette profonde vénération » qu'ils ont pour le S. Siège. Ces faits » furent constatés par un Acte autenti-» que que l'Evêque de Bérite envoya » à la Propagande (n. 63...) ils allerent jusqu'à répandre par-tout que » c'étoient de faux Evêques, & de » vrais Hérétiques, & que les Sacre-» mens qu'on recevoit de leurs mains » étoient nuls & de vrais sacriléges .... » (En qualité de Vicaires forains des » Ordinaires,) ils déclarerent les Bulles » nulles & subreptices . . . ils excom157

munierent... les Chrétiens qui s'étoient soumis aux Vicaires Apostoliques. Ils chasserent ou firent jetter
dans des prisons les Missonnaires qui
avoient reconnu ces Prêtres (n. 64):
(ils eurent même) l'audace de déclarer excommuniés l'Evêque de Bérite
Vicaire Apostolique.... Qui sçait
s'ils n'en viendront pas un jour jusqu'à excommunier le Pape lui-même?
(n. 63)».

A l'égard de Clément X. par quatre ou cinq Brefs & deux Constitutions, il voulut réprimer cette révolte, & les Jésuites de Rome promirent avec serment de ne jamais contrevenir à ces Décrets. Mais malgré ces sermens « ils » recurent les Bulles & les Brefs avec » un fouverain mépris. La Propagande » eut (même) avis de certaines con-» tre-lettres du Général Oliva à ses » Missionnaires (pour les déterminer à » ne pas obéir. ) Ce qui apprit enfin » que la désobéissance de la Compame gnie venoit de ses Chefs... Ils ré-» pandirent (même en France) un Ecrit » où ils s'efforçoient de prouver qu'il » étoit de l'intérêt de toutes les Cou-» ronnes de s'opposer aux Vicaires » Apostoliques. Vit-on jamais une plus p grande coquinerie? Je ne le croirois

H iii

» pas moi-même, si les Cardinaux de » la Propagande n'en avoient pas eu » les preuves les plus convaincantes, » comme on le voit dans le Sommaire » n. 15. lettre A.»

INNOCENT XI. Ce Pape ayant confirmé les Décrets de ses Prédécesseurs contre les Rites idolâtres, & les Jéfuites perfistant dans leur désobéissance, ordonna au Général de rappeller des Indes les huit Jésuites chefs de la rébellion. « Scavez-vous ce que fit le » Pere Général?... Il fit croire que » (ces Jésuites ) avoient obéi, & par » cet artifice (il) obtint la suspension » de la Bulle déjà dressée & signée du » Pape.... Les Cardinaux ne tarderent » pas à être informés que sa Révéren-» dissime Paternité s'étoit tout douce-» ment moquée d'eux », Sur cela il y eut de vives menaces de la part du Pape. Un nouveau serment fut exigé. On devoit s'en prendre à la personne du Général; mais cinq ans après « les " Jésuites rappellés à Rome non-seu-» lement n'avoient point obéi, mais » au mépris manifeste des Censures. » ils continuerent de s'opposer aux Vi-» caires Apostoliques, & d'exercer les » fonctions Eccléfiastiques ». Il fallut de nouveaux Brefs contre ces grands

Maîtres en fait d'obéissance; & ces Bress n'eurent guéres plus d'effet que les précédens. Voilà pour les cultes

idolâtres.

En 1679, ce Pape « condamna plu-» fieurs erreurs (des Jéfuites) touchant » la grace.... & foixante-dix-neuf Pro-» politions de la Morale Anti-chré-» tienne...La Société parut redoubler de » vigueur pour attaquer l'Evangile... » L'Europe fut inondée d'un torrent » d'Ecrits & de Livres (qui) foute-» noient & réhabilitoient les erreurs » foudroyées par le saint Siége...On » soutint par-tout les mêmes impié-» tés, dans les Disputes publiques, » dans les Ecoles, dans les Chaires... » N'est-il pas visible que, selon les maximes des Jésuites; le faint Siège » a perdu tout pouvoir de conserver la » pureté de la Foi & de la Morale Chré-» tienne, dès qu'il leur prend fantaisse » d'infecter l'Eglise de leurs opinions a diffolues ?

"Innocent XI avoit défendu aux Jé"fuites de plus recevoir de Novices,
"ils firent passer ce faint Pontise pour
"Jansenite, & firent afficher à Paris,
"& dans les Eglises, des Billets, par
"lesquels ils invitoient les Fidéles, à
"prier pour la conversion d'Innocent
Hiv

» XI devenu Janséniste. . . . Ils intri-» guerent sourdement pour indisposer » le Roi Très-Chrétien contre le Pa-» pe, femer la discorde entre le Sacer-» doce & l'Empire, & mettre la con-» fusion & le trouble dans l'Eglise & b dans l'Etat.

» Ils réuffirent en effet.... On vit s'élever ces affligeantes contestations » fur la Régale; qui chagrinerent le m Monarque, boulverserent le Clergé, m consternerent l'Episcopat, affligerent "Rome, firent pleurer le Pape & tref-» faillir de joie les Jésuites ... Les bons 22 Peres font atteints & convaincus de » s'être tous ligués contre le S. Siége. » Je n'en parle qu'historiquement » & pour empêcher la Prélature Romaine d'être la dupe des Jésuites, » lorsqu'ils prônent jusqu'à la fadeur » leur aveugle obéissance & leur atta-» chement au faint Siége. . . . Ils font » les mêmes protestations aux Princes, » fans quoi ils ne pourroient gouverner » les Cours. Mais ce sont des Charla-» tans qui jouent tout le monde, & qui » n'ont pour objet que leurs intérêts... » Tels sont les coups de Maîtres, que » les bons Peres sçavent porter à la

De Cour de Rome. Et cependant Rome » les revére, Rome les caresse, Rome » les léche ».

ALEXANDRE VIII. « Le péché Phi-» losophique, invention ou de la So-» ciété, ou de l'Enfer... qui multiplie » les péchés, sous prétexte de les anéano tir, ( fut condamné par ce Pape en ≈ 1690 ).... Depuis les décisions du » S. Siége, les Jésuites ont-ils aban-» donné une doctrine si monstrueuse. » qu'elle révolteroit même un Turc? » Non. Elle est trop commode pour » quiconque a réfolu de vivre en im-» pie.... Depuis le Décret...le Jésuite.... » conserva la même doctrine.... Le Phi-» losophisme fut soutenu à Louvain.... » à Douay... à Besançon... à Poitiers.... » à Pamiers... à Sens... (ce qui) démon-» tre qu'ils sont dans la volonté de souv tenir jusqu'à la fin des siécles, & la » doctrine dont nous parlons, & tous » leurs autres sentimens pervers... & » (fait) connoître de plus en plus quelle » est l'obéissance des Jésuites envers » les Papes ».

INNOCENT XII. "Les Jéfuites , comptoient au nombre des Jansénistes, tous ceux qui tenant à la docurtine de [S. Aug.] ne favorisoient point... leurs profanes nouveautés. Ni la sainteté, ni les lumieres, ni les udignités les plus éminentes ne mirent personne à l'abri... Pour arrêter ce dé-

" bordement de calomnies, Innocent " XII. en 1694, défendit en vertu de la " fainte obéissance, de donner à per-" fonne le nom de Janséniste, à moins ", qu'il n'eût été convaincu & déclaré " tel par un Juge compétent.

"Nais les termes d'obéifjance au "S. Siége, fonnent mal aux oreilles "des Jéfuites. En 1696, les Jéfuites de Flandres, au nom de la Société, firent préfenter au Roi [ d'Espagne ] "un Mémoire où ils accusoient de Jan"fénifme des Laïcs, des Ecclésiastiques, & même des Ordres entiers de "Religieux, pour les perdre.... Les "Prémontrés, les Dominicains, les "Augustins, les Carmes Déchaussés, les Capucins, & fur-tout les Peres "de l'Oratoire, & le Clergé Séculier...
"L'Inquisition de Rome & celle d'Efpagne le flétrirent.

"Les Bénédictins [Editeurs] de S. "Augustin.... se virent [de même] af-"faillis.... comme Défenseurs du Jan-"fénisme... L'Inquisition de Rome leur

"fit justice ».

L'intérêt de la Société demande qu'on décrédite Noris, qu'on le perde.... On l'accuse à Rome d'être Iansénise. Mille bouches repétent cette accusation.... L'accusé vient [à Rome]..., On examine fes ouvrages... " Innocent "XII. le juge & le condamne. Il le juge », pleinement Orthodoxe, & le condam-", ne à travailler de plus en plus pour " l'Eglise, en l'élevant au Cardinalat. " "... Pensez-vous que les Jésuites " apprirent enfin à obéir? Ecoutez. ... , un nouveau trait de l'arrogance avec " laquelle ils bravent les défenses de "Rome. En 1714, le Pere Colonia " s'établit fur la Chaire Pontificale, & " faifant taire les Papes , lui feul en ver-,, tu de l'autorité infaillible de la Com-" pagnie de Jesus, décide dans sa Bi-" bliothéque, que tels & tels font Jan-" fénistes.... Oui, dans ce misérable "Ouvrage, on nomme....les Cardi-", naux Noris & Bona, M. l'Evêque " de Vaison, & une infinité d'autres, " dont la mémoire n'a jamais ce sé d'être " en bénédiction dans l'Eglise. Qu'en " dites-vous ? N'est-ce pas là scrupu-"leusement obéir au S. Siége? Mais ,, comment voulez-vous qu'on sçache " obéir à l'Eglise, quand on n'a pas . ., encore appris à obéir au Décalogue? En effet, sur les idolâtries de la Chine, Innocent XII ayant nommé pour Vicaire Apostolique M. Maigrot Evêque de Conon, ce Prélat condamna de nouveau les cultes idolâtres ;

a tous les Missionnaires obéirent à » l'exception des Jésuites qui s'em-» porterent vivement contre lui. Ils » prétendirent . . . dépouiller le Pasteur » (de sa Jurisdiction) & diffiper le trou-» peau . . . à vifage découvert ; le Gé-» néral & le Procureur Général prirent » la défense des Réfractaires ... Rome » fut inondée de Manuscrits & d'Imprimés de la part des Jésuites pour » la défense des cérémonies supersti-» tieuses. Ces Ecrits seront à jamais » un monument convaincant de l'in-» telligence qui est entre les Réfracntaires des Indes & les Jésuites de » Rome. » N. 71.

Le Pape poussa la clémence jusqu'à faire examiner de nouveau cette affaire déja tant de fois décidée. La Congrégation établie pour cet effet, le sit en quarante-six séances ; il y eut ensuius Plusseurs Congrégations générales devant le Pape ; & l'affaire touchoit à sa décision, lorsque « les Jétuites sirent intervenir les sollicitations de pluseurs Princes de l'Europe, proposerent même l'admirable projet d'assembler un Concile à la Chine... & sirent si bien qu'à force d'artifices & de mennées, ils obtinnent ensin le répit qu'ils désiroient...

Mais « que firent alors ces hommes

165

» Apostoliques liés à Dieu par un qua-» triéme vœu d'obéissance aux souve-» rains Pontifes, ces héros qui ont si » bien servi l'Eglise? Voyant que les » oracles du Vatican ne vouloient s'ac-» corder qu'avec leur mauvaise doc-\* trine ; . . . ils interjetterent appel en » 1700 au Tribunal de l'Empereur (ido-» latre) de la Chine. (Ils) lui défére-» rent la cause de la Religion Chré-» tienne, & en obtinrent cette déci-» fion ... que les cérémonies Chinoiles » n'avoient rien qui sentît l'idolâtrie, » ni la superstition. Tel est le Décret » qu'on vante par-tout ... & qu'on (ofe) » porter à Rome pour fermer la bou-» che au Vicaire de Jesus-Christ. » N. 73 ? Ce nouveau genre de décision dogmatique \* n'arriva point à Rome du vivant d'Innocent XII, qui mourut la même année.

CLEMENT XI. " Ce Pape . . .

Six ans après, les Jéfuires obtinnentum Edit de l'Empereur de la Chine, qui chaffoit tous les Miffionnaires, qui ne tiendroient pas cette doct-ine, & qui en conféquence, n'auroient pas le P100. On ne devoit le donner qu'à ceux qui penferoient conformément à l'Edit d'Empereur. Ce P100 froit à peu près à la Chine, ce que le Formulaire est en France, destiné à éloigner tous les adversaires des Jéfuires pour les laisfer régner feuls.

", blessa les Jésuites par ses Décrets ", multipliés contre l'idolâtrie Chinoi-", se, & il mourut sans avoir eu la sa-", tissaction & la gloire d'être obéi. » Entrons en quelque détail.

Ayant fait continuer les Congrégations commencées fous Innocent XII, il s'en tint plusieurs en sa préfence... Quelle fut sa douleur, quand il apprit que les Jésuites rejettant dans une affaire de Religion "les décissons de la "Chaire de S. Pierre, lui avoient pré-"séré un Tribunal payen; qu'ils ne "cessiont de persécuter cruellement "les Evêques, d'enseigner & de prati-"quer des dostrines erronées sur l'I-", dolâtrie, la supersition & les contrats ", illicites!", N. 74. 75.

"Il envoya aux Indes un Légat à la"tese revêtu du pouvoir le plus am"ple, [M. de Tournon]... Ce Légat
"[arrivé] s'affura... que les Rites de
"ces peuples étoient superstitieux &
"idolâtres; que le Corps entier des
"Jésuites les permettoit, les désen"doit, les canonisoit;...il s'arma de
"tout son zéle.... [il seroit trop long]
"de faire le détail des oppositions sans
"nombre que les Jésuites ont saites à
"l'autorité légitime du Légat;...des
"résolutions qu'ils ont sait prendre

par le Conseil Souverain de Pondi,, chery; [&] de leurs intrigues à la
,, Cour de Pekin contre le Prélat; ...
,, de l'exil des Missionnaires; ... des
, outrages faits à sa personne même; ...
,, des insultes, des cruautés & de la pri,, son qu'ils lui ont fait fouffir; ensin
, du glorieux martyre dont ces hom, mes qui ont si bien servi l'Fglise, ont
,, couronné ses jours après une infinité
,, de maux dans les prisons de Macao.
,, N. 75.

"Le Pape par son Décret de 7 Jan-", vier 1706, confirma celui du Légat... "La Société se crut-elle vaincue? Se " foumit-elle au S. Siége? Non; les "Jéfuites ne le feront jamais.... [ Ils " oferent ] faire imprimer à Rome, " avec l'indication de l'Imprimerie de "la Chambre Apostolique, une dé-" fense des Missions de Maduré & de ? Carnate; mais [avec] la précaution de n'en point répandre d'Exem-"plaires à Rome... [ & le Jésuite ] "Lainès arrivé aux Indes y répandit " ce Livre ... se vantant qu'il étoit sorti .. des presses du Vatican, & que Rome " l'avoit vû avec applaudissement..... "Le Nonce Conti qui fut depuis le "Pape Innocent XIII, en envoya [ de "Lisbonne un Exemplaire ] à Clément XI, afin de le mettre en état " de juger par lui-même de la fincérité " de la soumission des Jésuites à ses "Décrets ". N. 76.

Les Jésuites firent plus : Lainès « dit » par-tout & l'écrivit, que pendant qu'il » étoit à Rome, Clément XI. par un » étoit permise. N. 76.

» Oracle de vive voix , lui avoit dé-» claré, qu'il annulloit le Décret du » Légat, & que l'observation des Rites » Non-seulement, il le dit & l'écri-» vit ; mais un jour de Fête Solemnelle, » pendant que l'Eglise étoit pleine de » François & d'Indiens, le Pere Bou-» chet revêtu de ses habits Sacerdotaux, » prend en mains le saint Sacrement . . . » & en présence de tout le peuple, il jure » par le Corps & le Sang de Jesus-Christ, » que le Pape Clément XI. lui avoit ex-» pressément déclaré, que le Décret du » Légat [ qu'il venoit de confirmer ] » n'obligeoit en aucune maniere ni les » Fideles ni les Missionnaires. Grand » Dieu! Le scandale & l'impiété iront-» ils jamais plus loin? Oh pour le coup » je pardonne au Cardinal d'Ossat, » d'avoir dit à M. de Villeroy dans sa » feptiéme Lettre, que les Jésuites ne » croyent pas en Jesus-Christ.... Le » Pape ne fut pas plutôt instruit de l'imposture, qu'il se crut obligé de la démentir. C'est ce qu'il sit par une Déclaration publique du 7 September 1712, qui sut envoyée aux Indes ». N. 76. 77.

»Le S. Pere publia enfin la fameuse Bulle Ex illa die du 19 Mars 1715; » il se flattoit ... qu'elle réduiroit les » Réfractaires : .. il obligea même le Dénéral à leur donner des ordres pré-» cis. Mais le Secrétaire de la Propa-» gande disoit en 1725 à Benoît XIII, » qu'il y a lieu de douter fi le Général n'envoya pas en même-tems une cono tre-lettre. La raison de ce doute est » que pareille chose étoit déja arrivée, o G que les Jésuites ne cesserent pas de » tenir la même conduite [ pag. 160.]. Le Pape se vit obligé de soutenir la » réputation de sa Bulle. Il envoya » [de nouveau] un Légat Apostoliugue à la Chine .... Il choisit M. Mezzabarba : on a toute l'histoire de e cette feconde Légation. . . . Ce Jourmal est manuscrit dans les archives " de la Propagande, signé à chaque page de la propre main du Légat. Que so celui qui aura juré une haine mor-» telle aux Papes, & qui sera ravi de » voir un Lieutenant du Vicaire de Jen fus-Christ, couvert d'injures & de

» mépris, accablé de menaces, chargé » d'avanies, contraint par la violence » & par la crainte de revenir à Rome, » fans le moindre fuccès, life ce Jour-» nal, & qu'il remercie les Jésuites ». N. 81. 82.

Ces Peres dans leurs Réflexions imprimées sur l'affaire de la Chine, oserent même contester au Pape le pouvoir de décider ces questions, & lui présenter sa décision, comme un attentat sur l'autorité de l'Empereur de la Chine. "On n'examine point, y disent, ils, si le Pape apis, ou non, condammer ces Rites. Chacun voit que..., c'est un éclatant démenti qu'on donne sa l'Empereur [idolatre] de la Chine sa l'Empereur [idolatre] de la Chine sa la face de ses peuples.

"Le Pere Porquet Jéfuite avoit fou"tenu...en présence du Cardinal Tour"non: 1°. [que] le Pape ne peut dé"cider infailliblement les controverses
"de la Chine. 2°. [que] le Pape, ni
"l'Eglise ne peuvent décider infailli"blement que telle chose soit une ido"le ". N. 84. Le Pape commande,
disoit encore le Jésuite Fan. Qui est
donc ce Pape? Le Pape commande! Il
ne peut commander aux Anglois & aux
Hollandois, & il présend commander
der à la Chine! [idem]. Nous y trou-

verons un bon remede. Les Jésuites firent même au Pape un péché mortel de
cette décision. "Le Pere Mourao. alla
, jusqu'à dire, que le Pape n'avoit pù
, faire sa Constitution [ contre leurs
, idolàtries J sans commettre un péché,
, dont on ne pouvoit l'absoudre, tant
, qu'il persisteroit à exiger l'observa, tion d'un Décret si impie, & QUL
, TEND SI VISIBLEMENT A LA PERTE
, DES AMES. Ils traiterent LE Lé, MAT DE LUCIFER, parce qu'il demandoit qu'on y obést. Idem. p. 216.

Il s'es se riveus sau'l un léssite

" Il [ne] se trouva [qu'] un Jésuite "foumis . . . & qui déclara ouverte-" ment qu'il vouloit obéir aux Vicai-, res de Jesus-Christ. Dès ce moment ,, au jugement de son Général & des " autres Chefs de la Compagnie, il "cessa d'être propre à l'œuvre des "Missions; & [il fut rappellé]. Si la "Propagande ne l'eût pas .... foustrait , aux griffes des Jésuites.... toute cette , Ville [de Rome] sçait quel orage " se formoit contre lui à son retour à ,, Rome, & toutes les précautions que ,, prit le S. Pere pour le dissiper.... Tout , le monde est étonné, [ c'est ce que ce "Jésuite devenu Evêque d'Eleuthero-" polis écrivoit en 1736 au Pere de " Goville Jésuite, ] de voir que [les ]

, coupables n'ayent pas été autentique-" ment punis. On murmure de les voir ,, [ au contraire ] honorés, plusieurs "élevés aux charges, tous protégés & "favorisés [ par le Général ]. Ceux » qui ont montré une prompte obéissance s, aux Décrets , qu'ont-ils gagné? Des , chagrins, des dégoûts, des humilia-" tions.... Ce n'étoit donc que pour troms, per le Pape, que le Général mena-"coit: . . & en effet le Secrétaire de la "Propagande disoit en 1725. à Benoît "XIII, non à découvert depuis, que du ", tems de Clément X I, le Général ", écrivoit en même-tems des Lettres ", secrettes, qui contredisoient ces me-" naces. \* On renouvelle cette [ accu-

"Ceft ce que le Sécrétaire détaille à Benoit XIII. Quelques phrasés après, il dit que se le Général écrivit une Lettre menaçante en 1710 aux Supérieurs de la Chine, la quelle le Pape sit envoyer le 11 Octobre 1710, il n'en est pas moins vrai que dans le tems le Ginéral écrivoit sus les dates du 4 Gdu 11 Octobre de la même année, une autre Lettre qu'il adresse aux P. Hillippe Grimaldi. On a trouvé depuis cette Lettre, dit-il, parmi celles ... Dans cette Lettre on encourage le P. Grimaldi a prendre la désensé des chies Chinois. On y disoit (même) que le Pape avoit ensin donné un Décret souvable aux Rites en question, & que par l'intercession de S. Joseph 173

"fation,] continue le Prélat, que les "Jéjuites le vantent qu'ils ont plus que personne une foumifion avuegle aux "Décrets du S. Siége; & Que CEPEN-DANT FERSONNE N'EST MOINS "SOUMIS QU'EUX A CES MESMES "DÉCRETS LORSQU'ILS NE SONT "PAS DE LEUR GOUST... Ce qui me "fait peine, c'est de voir que CE SONT "LES PLUS GENS DE BIEN, LES PLUS "CATHOLIQUES, LES PLUS AFFEC—"TIONNÉS A LA COMPAGNIE, QUI TIENNENT CE LANGAGE., N. 82.

,, Ces désobéissances sont une ingra-,, titude énorme des Jésuites à l'égard , de Clément XI. [Car] depuis Gré-,, goire XIII, on n'a pas vû de Pape, , qui ait eu autant d'affection pour la , Compagnie de Jesus, que Clément ,, XI. [&] la famille d'Albani... Et

Er de S. François Xavier, Sa Saintete s'étoit rendue aux desirs de la Compagnie. Cette seconde Lettre est comme de pluseurs personnes, ajoute le Sécrétaire; elle est même constate par le témoignage d'un très-digne Prelat, Er il concluten ces termes: ce fait, si ie ne me trompe, donne a toutes personnes raisonnables le droit de présumer quels usages les bons Peres font de ces fortes de CONTANS. LEITRES, même en D'AUTRES OCCASIONS. Puissque malgré tant d'endres de Dévetes du saint Siège, jamais ces sésuites de Lokine n'ont obéi.

" [cependant] les Albani ne cessent " point de les protéger, comme si ces " Peres avoient également bien mérité " & de la Maison Albani & de PE-" glise.

Clément XI dans une autre occasion " parla un langage très-agréable à la ", Société, quand il publia la fameuse ,, Bulle Unigenitus. Mais les Jésuites ", compromirent étrangement la répu-,, tation de ce Pape....Ils se servirent ,, de sa Bulle pour faire croire au monde " que les oracles du S. Siége avoient au-, torifé la mauvaise doctrine de la So-" ciété... Le Pontife... donna en 1718 ,, fes Lettres Paftoralis Officii... Il [y] ,, déclara expressément que ses déci-", fions ne frappoient en aucune ma-, niere les sentimens des Ecoles. Aussi , ne donne-t-il pas aux Opposans le " titre infâme d'Hérétiques.

» Qu'est-il arrivé! ... Les Jésuites, « au mépris des désenses de l'Eplise, « au mépris des désenses de l'Eplise, » s'arrogent le droit de saire main-basse sur tout ce qui leur déplatt, & de déscrier comme Hérétiques un grand » nombre de Catholiques Orthodoxes « caussi éloignés de l'erreur, que les » Jésuites le sont du Ciel. [Dans leur » Dictionnaire Janssier » Limprimé » tout récemment.] on trouve encore

\* dans la liste des Hérétiques les Car-» dinaux Noris & Bona... M. de Raf-» tignac Archevêque de Tours, les » illustres Théologiens Serri, Berti, » Bellelli & beaucoup d'autres, que le » saint Siége par un Jugement fornel » a déclaré innocens....Le Pere Za-» charia . . . a jugé du haut de son tré-» pied ... que le Pere Berti enseigne les » mêmes erreurs qui furent enseignées " d'abord par Luther & Calvin.... Il » est cependant certain que Benoît XIV » & la facrée Congrégation qui a exa-» miné avec lui la doctrine de ce Théo-» logien , l'avoient déja déclarée Or-» thodoxe. Grand Dieu! jufqu'à quand » l'honneur des enfans de votre Eglise » sera-t-il à la discrétion des Jésuites ? » Est-ce donc ainsi qu'on obéit au saint » Siége ? »'

INNOCENT XIII & BENOIST XIII.
Sois Innocent XIII, le Jéfuite Simonelli écrivit de Pekin le 30 Novembre
1721 à son Général, que dans les Rites
& dans la dollrine des Chinois, ...
il ne se trouve d'autre mal, qué celui
qu'ont inventé les accusateurs; que
quoique Rome ne veuille pas reconnoire
ecs vérités, elles n'en sont par moins
ce qu'elles sont... ON AURA BEAU

PRESSER LES JÉSUITES, ajoûtoit-il, ON AURA BEAU LES MÉNACER ; CER-TAINEMENT ILS N'OBÉIRONT JA-MAIS. C'est le Secrétaire même de la Propagande, qui rapporte ce trait dans fon Mémorial à Benoît XIII. [ id. pag. 190. ] Il ajoûte [ pag. 200, ] que les Jésuites disoient qu'il falloit distinguer trois choses: 1°. De recevoir les Décrets; & le Pere Général l'avoit promis. 2°. De tenir les Rites pour tels que les Décrets les avoient déclarés. 3°. De publier ces mêmes Décrets; & ces deux dernieres, le Général ne les avoit pas promises; ni par conséquent, dit le Secrétaire, une soumission intérieure & de cœur [ quoique fur un dogme, ] mais seulement feinte & apparente.

Ils prétendoient d'ailleurs, ajoûtet-il, que ces Décrets n'étoient qu' un précepte possif, comme celui de jeiner,
d'entendre la Messe, qui sont purement
conditionnels [pag. 201.] que la Constitution Ex illà die n'est point dogmatique, & qu'elle n'est qu'une régle de
discipline à laquelle, par conséquent,
on ne doit qu'une obésssance subordonnée aux intérêts de la Mission [p. 213].
Ils la traitoient nême de précepte impie
[p. 216]. Ensin non contens de ne pas

rendre

rendre à la Bulle contre ses intérêts une obéissance positive, ils [s'opposoient] de tout leur pouvoir à ce que les autres y

obéissent [ p. 212 ].

Innocent XIII, irrité de ces résistances opiniâtres, voulut anéantir la Société, ainsi que ses Missions. Il leur défendit de recevoir des Novices. d'envoyer aucun Jésuite dans les Missions; de suspendre de toutes fonctions ceux qui y étoient envoyés. « Puis, dit ne le Tome sixième des Anecdotes sur » la Chine [p. 408] offensé de l'info-» lence d'un Mémorial qui paroissoit » avoir été fait pour l'infulter & se » mocquer de lui, il prit avec les Car-» dinaux des mesures pour éteindre une » Compagnie si pernicieuse à l'Eglise, « & si démesurément déclarée contre les » décisions du S. Siége. On commen-» çoit à délibérer, non pas tant sur le » projet d'abolir l'Institut, que sur les » moyens de l'exécuter, lorsque les Jé-» suites dirent publiquement que le » Pape n'avoit pas le pouvoir d'étein-» dre la Société, ayant été approuvée » par le Concile de Trente....La mort » d'Innocent XIII arriva, peu de se-» maines après que le Général eut don-» neson Mémorial, dans le tems qu'on » pensoit d'en venir contre lui & sa Tome IV.

compagnie aux plus grandes extremités. [On ne rappellera pas ] les bruits qui coururent... fur les caufes d'une mort arrivée trop fromptement, dans des conjonctures qui infepirerent des foupçons peu avantageux à la Société.

Quant à Benoît XIII, « ce Pape donna le 12 Décembre 1727 un Bref » confirmatif de tout ce que ses Prédecéleurs avoient ordonné touchant les Rites du Malabar. Mais ce saint » Pontise fut obéi comme eux de la » Société. Il mourut, & laissa les choses

» comme il les avoit trouvées. »

En 1726 & 1727, pour réprimer la faine doctrine, il donna d'abord un Bref, ensuite une Bulle, en faveur de la grace esticace & de la prédestina contein gratuire. « Comment les Jésuites » obéirent-ils? Les faits sans nombre... » en ont instruit. .. Clément XII ( sut obligé de donner deux ) nouveaux » Décrets ... pour refréner une bonne » fois ces calomniateurs... ces contempteurs opiniaires du Siége Apostoliaque. »

Benoît XIII ayant reçu du Cardinal de Noailles » douze articles qui » contenoient les sentimens de tous les

» Appellans fur les matieres controver-» fées, ... il les examina : .. tous, fans » en excepter un feul, furent reconnus " Orthodoxes. Les Appellans n'ont en » effet d'autre doctrine, que la doctrine » Catholique, la doctrine de saint Au-» gustin & de saint Thomas. Le Pape » approuve les douze articles ... à » Rome ; en France on crie la paix, " la paix, dans les transports de la plus » vive allégresse ... Maisles Jésuites ... » poussent des cris de guerre & de rage. . Ils remuent ciel & terre pour faire » échouer une paix qui les met au dé-» fespoir, ( & ils y réussissent)....Ces » articles feront à jamais la preuve & » de l'orthodoxie des Appellans, & du » coup mortel qu'ont porté les Jésuites » à l'autorité, à la réputation de Be-» noît XIII, à l'Eglise de Rome. »

On sçait la falsification faite au Concile Romain tenu sous Benoît XIII.

"Je crains de le dire, cependant il
"n'est pas permis de le taire; ce fut la
"Société de Jesus qui sorma le projet
"impie de corrompre ainsi ce Décret,
"pour le faite servir à ses cabales, à
"ses fraudes, à ses supercheries, au
maintien de ses fausses opinions...
"Si tout autre que les Jésuites se su
"rendu coupable d'un crime si inoui,

, la Cour de Rome ne l'auroit-elle pas , puni fevérement ? De pareilles ba-, gatelles font-elles des crimes quand , elles ont pour auteur les bien méri-

,, elles ont pour auteur les bien méri-., tant de l'Eglise? ,, CLÉMENT XII. " Ce Pape a donné " des Décrets & des Bulles pour ré-., primer dans les Jésuites l'avidité du "Marchand, l'audace du Moliniste, "l'impiété de l'idolâtre Chinois..... ,, (Quant au) détail de leurs désobéis-., fances à ce Pontife, je vous ai mon-"tré leurs boutiques (de commerce) ., encore fubfiftantes... leurs nouveaux . Livres où ils soutiennent les mêmes ., erreurs ... les Autels profanes qu'ils ., continuent d'encenser dans les Indes. .. Un Visiteur Apostolique que Clé-"ment XII y avoit envoyé, difoit en mourant : Je meurs victime des Jé-5, suites. ,, " Veut-on sçavoir (en effet) quel

", Veut-on sçavoir (en effet) quel
" compte les Jésuites tinrent de deux
" Bress donnés en 1734 & 1739, par
" Clément XII, confirmatifs du De" cret du Cardinal de Tournon? Qu'on
" jette un coup d'œil fur les Relations
", de M. Visdelou Evêque de Clau" diopolis & Jésuite. On ne pourra
" s'empécher de mêler ses larmes à cel", les de ce faint Vieillard, & de dé-

plorer avec lui les égaremens & les abominations des Jésuites ses Con-

, freres. (N. 89.)

" Clément XII envoya austi à la Co-, chinchine, en qualité de Visiteur "Apostolique, M. l'Evêque d'Hali-"carnasse.... Mais qu'arriva-t-il? "L'Evêque.... fut accablé d'outra-" ges, de vexations, de traitemens " barbares . . . des Conciliabules tenus " à Macao contre lui dans la maifon ", des Jésuites;... ce saint Evêque tra-,, duit au Tribunal des Mandarins ; ", assailli ... au milieu d'une riviere par ,, des assassins masqués; chargé de la ., garde des chiens du Roi, au mépris " de sa dignité...; languissant, mori-., bond, fans fecours, fans remedes. " sans Médecin par la méchanceté de " fes ennemis, expirant dans un aban-"don total; (c'est ce qu'on lit dans) " la relation de cette visite qui se con-, serve dans les archives de la Propa-" gande. Sous prétexte qu'il étoit Hé-" rétique, Janseniste, les Jesuites res "fuserent (même) d'assister à ses funé-, railles. Conduisons-nous avec adresse, " disoient les bons Peres pendant qu'ils " ourdissoient leur trame contre le Vi-"fiteur, ROME EST UNE MÉCHANTE , BESTE. La Bulle Ex illa die est une Liij

chimére de la Cour de Rome. Elle " mérite d'être méprisée & sifflée de tout "l'Univers. Il y a deux Papes, l'un à " Rome, l'autre à Lisbonne. Ce second " Pape étoit le (feu ) Roi de Portu-"gal, qui pour-lors trompé par ces , Peres, favorisoit leur rébellion con-" tre le faint Siége. Mais aujourd'hui, " graces à Dieu, le Pape de Portugal a , ouvert les yeux à la vérité.,, (N. 89.) Benoist XIV. Ce Pape qui " regar-, doit les Jésuites comme une engean-, ce d'hommes indociles , arrogans & " fourtes, a publié contre les Jésuites. " plus de Brefs, de Décrets & de Bul-" les, qu'aucun de ses Prédécesseurs. , Il a donné lieu aux honnêtes gens de " se convaincre que les bien-méritans ", de l'Eglise, font autant que jamais " dans la disposition de ne lui point " obéir.

"1°. En 1740, par une Ordonnance publique, il leur défendit de vendre des drogues, & nommément de la 5, thériaque. Les Jéfuites obéirent si promptement, qu'il sut obligé de renouveller la défensé en 1750. Ils ajoûterent même l'infolence au resus d'obéir. "Ils firent assicher dans toutes les Places publiques de Rome, un Avis au Public, pour saire l'éloge de leurs pillules, en indiquer le prix, & annoncer que pour les avoir pures, on devoit aller à leurs Colléges; on leurs Religieux seuls les débitent (a).

28. En 1741, il donna trois Bulles contre les Jéfuites. La premiere & la feconde contre leurs relâchemens sur le jeûne. Mais "les Jésuites eurent "l'audace de prêcher directement le "contraire dans les Eglifes "& dans les "Chaires de vérité: ils déchargerent "les Fidéles du précepte du jeûne. "La trossième contre l'odieux esclava"ge, où ils rédussent les Indiens. On "n'ignore, ni… les résistances des Jé"suites, ni le foulevement qu'ils exci"terent. "

3°. En 1742 & 1744, deux Bulles au sujet des pratiques idolâtres. "On n, doit se rappeller le mépris qu'en ont s, fait les Jésuites. Tout le monde ne s, squi-il pas qu'ils ont répandu plufieurs Lettres fatyriques & impertinentes au dernier point contre (la premiere)? Entr'autres, la Lettre adresse à un Marquis de Ferrare, est un ches-d'œuvre d'impiété & d'insolence. Après un siècle de désobéisionne ce, il feroit tems (sans doute)

(a) Id. Art. 11. No. 16.

Jue les Réfractaires baissassent leurs "têtes orgueilleuses, sous les oracles " du Vatican. Mais il n'est que trop " vrai, qu'ils persévérent dans la pra-"tique des Rites proferits, & qu'ils " secouent le joug de l'autorité des ,, Papes.... Le Mandement de l'Evê-" que de Mauricastre publié le 22 Juil-"let 1745, n'est qu'une lamentation " fur la guerre que les Missionnaires de " la Chine faisoient à la Bulle de Be-" noît XIV.... C'étoit un Saint. L'in-" térêt de la Société demandoit donc "qu'on l'expédiat pour l'autre monde. "Benoît XIV dans le Confistoire du " 16 Septembre 1748...atteste qu'il a " perdu la vie à la Chine pour la défense " de la Foi. " (N. 90.)

Quant à la Bulle de 1744, « non-» feulement les Jésuites continuent de » pratiquer ces superstitions du Mala-» bar, comme le sçait bien la Propa-» gande : mais même deux ans après, » un Jésuite a le courage d'imprimer » à Paris la vie du Pere Britto, le Dé-» fenseur le plus opiniâtre de toutes ces » fuperstitions. Il l'exalte comme un » martyr de la Foi. Il parle des Rites » du Malabar, comme il auroit fait » avant que Rome les eût condamnés. » Ainfi, parce qu'en 1628 \* ses
Théologiens Jésuires du Collége Romain « jugerent qu'on pouvoir permettre ces Rites, tant pour avoir la liberté de précher l'Evangile, que
pour n'étre pas chassés de la Chine...
Que mille Papes viennent maintenant; que faint Pierre descende du
Ciel avec ses cles; leur autorité
échouera contre celse des Théologiens Jésuires, & si saint Paul ne me
l'épée à la main, les Rites Chinois
se seront à la mode chez les Jésuires
jusqu'au tems de l'Ante-Christ. »
(N. 91.)

4°. En 1745, Benoît XIV a donné deux autres Décrets; l'un contre la fausse régle des Jésuites, d'exiger des Pésitens de nommer les complices de leurs fautes. On ne « peut avoir oublié quelles oppositions elle essuy a de 
la part des Jésuites. L'autre concerne

<sup>\*</sup> Les Jéfuites des Indes déciderent alors que ces Rites étoient incompatibles avec la Religion Catholique. Mais comme les Mandarins & les Lettrés y étoient fort attachés, ils en écrivirent, non au faint Siége, mais à leurs Théologiens Romains, qui décidement le contraire, felon l'intéret de la Société. Navarrete Evêque de S. Domingue, T.3. 18, 24.

» l'usure, matiere extrêmement délicate pour la très-scrupuleuse Compagnie de Jesus. On sçait de quel cuil ils regarderent ce Décret, avec quels complimens ils l'accueillirent. Leur insolence ensamma le zèle de l'illustre Concina.

5°. Autre Décret contre la dissertation du P. Benzi qui innocentoit les attouchemens mamillaires. " Au mé-., pris du Pape & de la Congrégation, ., les Jé uites en firent une plus belle " édition à Lucques, & la débiterent », publiquement à très-bon marché. .. 6°. Nouvelles preuves " de la ré-" volte opiniâtre des Jésuites contre .. les Vicaires de Jesus - Christ ... Ils , donnent une nouvelle édition de la .. Bibliotheque Jansen. . .; ils v.ont ", encore placé le Cardinal Noris & les , autres Ecrivains Catholiques ... Le "Pape irrité, ... donne un Décret qui , condamne le Livre ; . . . mais les " bons Peres liés au faint Siége par " un quatriéme vœu spécial d'obéis-, fance, imprimerent une Lettre con-" tre le Décret... Et comme la Con-" grégation ne tarda pas à proferire " cette Lettre, ils en publierent une

, noient en ridicule & le Sécretaire & le Décret, & la facrée Congréga-, tion.

"Ces preuves d'obéissance paru-" rent èncore trop foibles aux Jé-, fuites ; .. ils . . . firent réimprimer " l'ouvrage avec un autre titre : . . (ils " y donnent) pour associés à Noris des "Evêques & des Religieux que Rome " défend comme Catholiques, & que-" la Compagnie déclare Jansénistes " notoires... Benoît XIV le condam-" na par un Décret de 1745... (il faut " s'attendre) à voir reparoître ce chef-", d'œuvre sous un troisième titre ... " On y lira (fans doute) les noms des " Cardin. Saldanha , des Lances , Paf-", sionei , Spinelli, Tamburini , Corsini, " Serbelloni & d'autres personnes aussi " respectables, qui formeront la Cour-, de S. M. très - Fidelle , devenue le " chef & l'appui des Jansénistes . . . " Que dis - je? Je crains . . . de voir " placé à la tête Benoît XIV lui-" même. "

7°. En 1756 Benoît XIV donna sa Lettre Encyclique aux Evêques de France. "Les Jésuites désapprouve-, rent l'oracle de l'Esprit saint, comme , Benoît XIV le reprocha en sace à , leur Général... Ils ne s'en tinrent " pas là; . . . ils vômirent un torrent d'injures contre le S. Pere . . Ils râ, cherent d'infpire aux peuples la " rébellion & le schissme. Tel étoit le " but de ce Libelle scandaleux ( des " Doutes) . . . On y tourne en ridicule " la Lettre circulaire du Pontise. Sa " Sainteté voulut bien recevoir le (P. " Favre) Jes. à s'en purger par ferment. Mais depuis ce serment mê, me, on entendit dire au Pape: Donnex-mot ce maudit Livre du Pere Favre. »

8°. On connoît les Décrets de Benoît XIV, contre les Ouvrages du P. Berruyer, & le cas que les Jéfuites en ont fait. Deput ces Cenfures ils les ont traduits en Espagnol & en Italien. "Ils font révérés, admirés des "Jésuites; la Société les soutient & , les vante comme des ouvrages par-,, faits; elle en multiplie les éditions; n elle les met entre les mains des Re-" ligieuses, des Laïcs, des femmes du . monde . comme les livres les plus " propres à les instruire de nos Mys-"téres, & à nourrir leur piété. Ce-» pendant ce font des livres où l'on renouvelle les hérésies détestables "d'Arius, de Nestorius, de Pélage, » de Socin; où l'on fait main-basse sur

, tous les ouvrages des SS. Peres, en , les déclarant supposés & infectés , d'Athéssme, afin d'enlever à l'Eglise , le précieux secours de la tradition , , où l'on prétend expliquer les divines , Ecritures , & nous instruire des dogs , mes Catholiques, sans citer une seule , sois les Peres , & où l'on adopte les , interprétations de Socin , de Crellius , & d'autres hérétiques semblables ., \* 9°. Aussi ce Papea terminé son Pontificat par son Bref de Commission au Card. Saldanha, pour résormer les lé-

En 1734, Rome condamne la premiere partie des Ouvrages du P. Berruyer. Les Jes. pour faire honneur au Lecret la traduisent en Italien. Rome condamne cette traduction. Pour lui répondre, les Jésuites publient la seconde partie de ces Ouvrages. Rome se hate de la condamne. Les Jes. après avoir fait une profonde révérence au Décret, la publient en Italien, avec l Apolog e du Livre. Le Pape Benoît XIV condamne la traduction & l'apologie. Les Jes. à leur tour répliquent par la publication de la troisième, partie, qui met le comble au scandale. Clement XIII la condamne; & les Jes. traduisent aussi-tôt la seconde Partie en Espagnol; publient à Nancy deux tomes d'apologies, à Rome même vendont l'Ouvrage & les Défenses, & le comblent d'éloges.

fuites de Portugal; & l'on a vû, soft par le Mémorial de leur Général à Clément XIII, soit par leur conduite à l'égard du Roi de Portugal, quelles sont l'obéissance & la soumission des Jésuites aux Décrets des Papes.

CLEMENT XIII. Depuis deux ans que ce Pape est sur le Siége, il a donné deux Décrets contre les Ouvrages du P. Berruyer; une Lettre circulaire contre le commerce désendu par les canons à tous Ecclésastiques; une Lettre & un Bref sur l'esprit de paix & d'unité. Les Jésuites n'en continuent pas moins de répandre les Ouvrages condamnés, & d'en faire même une branche de leur commerce (N°. 134.); de continuer leur négoce à Rome même, & sous les yeux du Pape; de sous les yeux du Pape; de schisme.

» C'est ainsi que les bons Peres obésses, sent aux décisions du Pape régnant; " c'est ainsi qu'ils lui témoignent leur » reconnoissance... A Rome (même) sous " les yeux du Législateur qui les accable de biens, dans le tems qu'ils " se lamentent autour de son Thrône, " qu'ils implorent sa protection & qu'ils » l'obtiennent; ... ils ne peuvent re-" tenir l'esprit de vengeance, de témé. rité, de révolte qui les anime . . . "Que Clement XIII se contemple " dans la personne de Clement XI, " leur insigne bienfaiteur, ... & qu'il ,, en conclue ce qu'il doit attendre pour " lui-même de ces hommes incapables " de plier ... Prions Dieu que ce faint " Pape ne soit plus dans la nécessité de " faire d'autres Décrets qui déplaisent " à la Compagnie. Il auroit à coup " fûr la douleur de voir encore ses dé-" cisions méprisées par ces hommes ", déterminés à ne jamais obéir: & qui " fe conduisant en ennemis, veulent ", pourtant être appellés les Bien - mé-"ritans de l'Eglife. (N°. 134.)"

En général on voit que " les Jéfui-,, tes ont toujours regimbé contre les ,, ordres des Pontifes Romains, autant , de fois que ces ordres se sont trouvés ,, contraires à l'esprit & aux intérêts

" de la Société. " (N°. 91.)

Par cet enchaînement de désobéiffances, qu'on juge de l'esprit qui les anime, & qui n'est au reste qu'une suite trop naturelle de leur Institut.

"Yous flattez & outragez en mê-,, me-tems toutes les Puissances, leur ,, disoit l'Université de Paris en 1644; ,, vous méprisez les Censures des sou-

102

, verains Pontifes, l'autorité des Pré-, lats & tout l'Ordre Hiérarchique. , Votre doctrine parricide a fouvent , été funeste à la facrée personne de , nos Rois; & vous ne faites que trop , paroître l'affectation D'UNE SOUVE-

"RAINETÉ CRIMINELLE (a)...,
C'est ainsi que les Jes. par leur Institut même, sont nés pour se mettre audessius de toutes les Pussiances, pour
se rendre indépendans de toute autorité, pour s'affranchir de toutes les
Régles & de toutes les Loix. Demanderoit-on encore après cela s'ils sont
recevables dans un Etat policé?

(a) Seconde Apologie, p. 1. ch. 16.



## ARTICLE X.

HUITIÉME CHEF. La Société réunit dans elle feule les priviléges & les prévogatives de toutes les autres Sociétés, passées, présentes, futures, & même de toutes les Sociétés possibles. Son Infritut est tel, qu'elle peut s'approprier tous les droits & tous les priviléges imaginables. Elle les possée d'une maniere qui lui donne la supériorité sur tous les autres Corps, & qui pen un même les en priver, pour qu'elle seule les ait.

La Société ne pouvoit espérer d'abforber en elle tous les autres corps, & de rendre universelle sa monarchie, si quelqu'un d'eux avoit des privileges qu'elle n'eût pas. Il a donc fallu réunir en elle seule, les prérogatives de tous les autres; & que la nature de son Institut la mit en état, non-seulement de les posseder toutes, mais de les posseder d'une maniere supérieure, qui pût insensiblement en priver les autres, pour qu'elle les eût elle seule.

Tel est le dénouement principal de cette nature hermaphrodite que Pas-

quier reprochoit aux Jésuites, & qui les rend tout à la fois Séculiers & Réguliers, Mendians & non Mendians, Religieux & Scholastiques, Colleges & Communautés. Il falloit être fufceptible de ces formes différentes, pour s'approprier les privileges de toutes les classes dans lesquelles les autres hommes se partagent.

Ainsi 10. Pie V leur accorde en une feule phrase, tous les privileges passés, présens, futurs, qu'ont obtenu & qu'obtiendront jamais les Mendians de toutes les couleurs, de tous les degrés & de tous les fexes. qu'on peut avoir donné de prérogatives, d'immunités, d'exemptions, de facultés, de concessions, d'indults, d'indulgences, & de graces spirituelles & temporelles, de Bulles Apostoliques, fans en rien oublier, ou qu'on en pourra donner à l'avenir à leurs Congrégations, Couvents & Chapitres, à leurs personnes, hommes out filles, à leurs Monastères, Maisons, Hôpitaux & autres lieux, la Société les a, ou les aura ipso facto, sans autres concessions particulieres (a). Et

<sup>(</sup>a) Omnia & fingula quæcunque, quotcunque & qualiacunque fint, etiam speciali

non-seulement ellé les aura comme ces autres Religieux; mais elle les possedera d'une maniere principale (a), qui par conséquent la met bien audessus de la concurrence avec eux; puisqu'elle a d'une maniere principale tout ce qu'ils ont, & qu'ils sont bien éloignés d'avoir tout ce qu'elle a. On ne peut donc que perdre à n'être pas Jésuite, & que gagner à l'être;

notà digna, privilegia, immunitates, exempa tiones, facultates, concessiones, indulta. indulgentias, peccatorum remissiones, & gratias tam spirituales quam temporales, litterasque Apostolicas. . hactenus per nos ... (&) prædecessores QUAM SUCCESSORES NOSTROS . . quibusvis Ordinibus Fratrum & Sororum mendicantium, quocunque nomine nuncupentur, illorumque Congregationibus, Conventibus & Capitulis, ac utriufque sexus personis, ac illorum Monasteriis, Domibus, Ecclesiis, Hospitalibus, & aliis. locis, concessa et in posterum conce-DENDA,.. eildem Præpolito ac Societati & omnibus.. domibus, ubique terrarum sitis, .. nunc & in futurum poffint ... frui . &c. Bulle de 1571.

(a) Non solum ad illorum instar, sed pari formiter & æque principaliter. Idem. & Summarium, mot Communicatio gratia,

zum. N. 2.

& c'est où ces Peres ont voulu parvenir, par ces concessions singulieres, pour attirer à eux la foule, & faire

tomber tous les autres Corps.

On auroit grand tort après cela, de dire que les Jéfuites ne font pas Mendians véritables & [ans fiélion; puifqu'ils le font très-réellement, à raifon des privileges. A l'égard des charges, s'ils n'en ont aucune, fi, par exemple, ils ne mendient point, s'ils n'ont ni grandes Messes, ni Office public de nuit ou de jour, s'ils ne vont ni aux processions, ni aux incendies &c, ce n'est pas la peine d'en parler: d'ailleurs ce n'est pas à l'inftar de ces Mendians, qu'ils ont ces priviléges, mais d'une maniere principale & surfemiente.

2º. Ils ont de même, par une Bufle de Clément VIII, les priviléges pafés, futurs, & pofibles, des Ordres non Mendians. "Les Nôtres, dit le "Compendium, ont encore toutes les "prérogatives non contraires à notre "Profession, dont jouisfent, ou jouisson journe jamair, tels des Ordres non "Mendians que ce puisse être; le "tout de la même maniere que si "chacun de ces privileges nous cût

5, été spécialement & nommément ac-» cordé (a) ,,

Ce 'n'est rourtant pas que Clément VIII ait assez aimé les Noirres pour leur avoir concédé ces priviléges. Mais il les adonnés aux Minimer qu'il estimoit; & par là, malgré lui, il les adonnés aux Jésuites, qu'il n'estimoit n' aimoit. Pour ne pas faire du bien aux Jésuites, il faut que les Papes n'en fassent à personne.

Voilà donc les Jéfuites qui, en vertu d'une feule phrase, jouissent des priviléges de tous les genres de Réguliers que ce puisse être, Mendians

ou non-Mendians.

3°. Mais ils ne sont pas gens à se borner là. Non-seulement comme Réguliers & Mendians, il leur convient d'avoir d'une maniere principale, tous les priviléges possibles, de tous les Réguliers possibles, mais comme séculiers; ils doivent avoir aussi tous les priviléges possibles, de tous les Séculiers possibles, de tous les Séculiers possibles.

(a) Gaudent prætereà quibus facultatibus & gratiis, nostræ professioni regularis observantiæ non contrariis, aliis Ordinibus quibus quibus mendicantibus, quomodolibet concessis er conceptonis, in omnibus & per omnia, perinde ac si nobis concessi specialiter suissioni A. N. 3.

Et d'abord ils ont ceux de toutes les Congrégations & Confrairies de l'Univers (a). Et ce, disent-ils, parce que les Dominicains les ont. Voilà une admirable fraternité des Jésuites avec les Dominicains. S'ils n'en aiment ni la doctrine, ni les personnes, ils en aiment au moins les privileges.

4º. Mais comme ce seroit encore trop peu, ils ont les priviléges généralement de tous les lieux féculiers, & de toutes les personnes séculieres, sans exception, & quelles qu'elles puissent être. Ils les tiennent de Gregoire XIII qui, pour n'en pas faire à deux fois, a cumulé dans une Bulle de 1573, tous les priviléges qu'il soit possible d'imaginer, pour en inonder les Jésuites. Il leur accorde « tous & chacun des pri-» viléges, immunités, exemptions, » facultés présentes & futures, &c. 10. » de tous les Freres & Sœurs Men-» dians; 2°. de tous les autres Ordres » Religieux; 3°. de toutes les Congré-» gations, Communautés, Chapitres,

(a) Pariter per facultatem Prædicatorum; nos, domús nostræ, &c. possumus frui omnibus privilegiis.. aliorum quorumcunque Ordinum , Congregationum , & Confraternitatum, Id. \$. 3.

Monasteres, Maisons, Fglises, Con-» frairies, Hôpitaux, lieux de piété, » & 4°. généralement de TOUTES LES » PERSONNES tant Séculieres que Ré-

» gulieres (a).

Par cette admirable invention, les Jésuites, quant aux priviléges, sont d'une maniere principale, Dominicains, Franciscains de tous les degrés, Minimes, Augustins, Carmes, &c. Bénédictins, Bernardins, Chartreux, Prémontrés, Camaldules, Chevaliers de Malthe, &c. Chanoines, Congrégations, Hôpitaux, Confrairies, &c. en un mot tout ce qu'on peut concevoir de lieux, & de personnes Séculieres & Régu!ieres (b).

(a) Præpositus & Societas omnibus & singulis privilegii, immunitatibus, exemptionibus, facultatibus .. fratrum & fororum mendicantium, aliarumque Religionum Ordinibus , Congregationibus , Conventibus , Capitulis, Monasteriis, Domibus, Ecclesiis, Confraternitatibus, Holpitalibus & aliis piis locis, AC PERSONIS TAM SECULARIBUS QUAM REGULARIBUS hactenus concessis, ac in FUTURUM CONCEDENDIS, uti, frui, potici, gaudere . . & exequi possint. Litt. Apost. p. 148.

(b) Aussi dans leur Compendium, \* les Jé-

<sup>\*</sup> Ce Compendium a été dressé par ordre du Général Aquaviva, imprimé chez les Jésuites de Ro-

Non-seulement ils sont tout cela; mais ils le sont d'une maniere irrévacable, & sous la protection de tous les anathèmes. Les Papes eux-mêmes, d'ici à la fin des siécles, n'ont pas le droit de leuren rien ôter, ou si quelqu'un a jamais la témérité d'en retrancher

fuites vont feuilleter toutes les vieilles pancartes pour se les approprier. En conséquence ils annoncent comme privilèges des Nôtres, tout ce qu'ils en trouvent chez les Dominicains, Franciscains de toute espèce, Minimes, Augustins, Carmes & autres Mendians: chez les Bénédictins de tous les Etats d'Italie, d Espagne, &c. Moines de Citeaux, Chartreux, Prémontrés, Célestins, Camaldules, Moines de S. Jérôme, Hermites: chez les Chanoines de S. Sauveur, & de S. Jean de Latran : Congrégations de Sainte Justine de Padoue, de S. Georges, Société de la Charité de Rome ; Hôpital du S. Esprit en Saxe: Confrairie de l'Hôpital du S Sauveur à S. Jean de Latran; même dans l'Ordre de Malthe, & dans l'Ordre de S. Jacques de Compostelle, &c. On y trouve sur-tout des Indulgences de tous les degrés, par exemple, de tirer une ame du Purgatoire par un Pater, ou d'obtenir la troisiéme partie de la rémission des péchés.

me en 1584, & envoyé dans toutes les Maisons par le Sécrétaire du Général, comme ouvrage aucentique de la Société.

quelque

quelque portion, le Général aura la faculté de fe la rendre à l'instant, & de tout rétablir, comme si le apen'y eût pas touché: & cela autant de fois, qu'il se trouvera un de ces Papes téméraires (a).

Ce sera même leur faire grace que de ne pas les excommunier. Car pour tous Juges ordinaires, délégués ou mixtes, Cardinaux, Légats à latere, &c. autorité de quelque nature qu'elle puisse être, qui oseront ne pas regarder de bon œil cet amas de priviléges; nonseulement tout ce qu'ils auront fait de contraire fera nul; mais il est enjoint à toutes les dignités Ecclésiastiques, Patriarches, Archevêques, Evêques.. même à un simple Chanoine, d'excommunier ces contradicteurs quels qu'ils puissent être, fans s'embarrasser de leur appel, & de les livrer, s'il le faut, au bras féculier. Tout Chanoine requis charitablement par le Général, ou par un seul

(a) Decementes . nullo unquam tempore per nos aus fedem pradictam revocari , aut limitari , vel illis derogari posse. To quoties revocari , alterari , vel derogari continget, rories in prissimm & eum in quo ante pramisse autilia erant, statum restitutos. . per Generalem . esse & fore.

Tome IV.

des Jésuites (a), est élevé ipse fathe au grade éminent de Juge Conservateur des priviléges de la Société, & peut excommunier Rois, Empereurs, Pape, Patriarches, Evêques, Légats & Cardinaux; même les priver de leurs Bénésics & de leur dignité (b).

5°. On croira fans doute que les Jéfuites doivent être contens. Mais ce feroit peu les connoître. D'ailleurs, s'ils font Réguliers, Mandíans, Sé-

(a) Non aliter per quoscunque Judices...
etiam Cardinales, etiam Legatos de latere. sublată eis, & corum cuilibet quovis,
aliter judicandi facultate... decidi debere,
irritum quoque & inane quidquid secus a
Quoquam et quavis autoritate... Quocircă Patriarchis, Canonicis... mandamus quòd... aut umu erum, quoties pro
parte Prapositi & personarum Societatis, vel
alicujus ecrum suerit requ situs,... contradictores questibet, & rt belles, per Censuras... appellatione possposită, compescendo;
invocato etiam ad hoc... auxilio brachii secularis. Bulle de 1571. Litt. Appli, p. 138.

(b) Quicunque alicui concessionum...
contraire aus successionum executarionem
incurrent, se ut atals pui licandi; quòd si
sint Clenici, præser hoc priventur dignitatibus & beneficiis. Compendium, mot, Pri-

vilegia. S. 10.

culiers, ne sont-ils pas aussi Colléges? Or à ce titre, il leur faut encore les priviléges de toutes les Universités, afin de pouvoir les fondre toutes dans la Société. C'étoit même ici pour eux le point capital. Car il s'agissoit de devenir dans tout l'Univers, ce qu'ils étoient en Portugal avant ces derniers tems, maîtres de l'éducation de la jeunesse, pour étendre par-tout la Monarchie de leur Général.

D'abord les Jésuites ne demanderent humblement à Paul III, que d'avoir un Collége, ou tout au plus quelques Colléges, dans ces Universités (a). Le nombre de ces Peres étant fixé pour-lors à soixante, la grace ne paroissoit pas d'une grande conféquence. On la leur accorda. Mais la refriction à soixante étant levée, ils s'enhardirent, & s'établirent des Collèges, même ailleurs que dans les Universités.

En 1549 & 1550, premieres Bulles fur ces Colléges: l'une accorde au Général, de pouvoir nommer des Professeurs par-tout où il voudra, soit pour la Théologie, soit pour toute autre

<sup>(</sup>a) Possint habere in Universitatibus Collegium, seu Collegia, Litt. Apost. p. 14.

K ij

stience, sans en demander la licence à personne (a). C'étoit n'avoir pas perdu de tems: car la Société ne substitution que depuis neus ans. L'autre déclare érigés par l'autorité du Pape, tous les Colléges qui le seront en faveur des Jésuites, quoique le Pape n'en sacherien: à condition néanmoins qu'ils seront bien dotés, & qu'ils ne le seront pas aux dépens des Papes (b). Mais les Jésuites étoient bien éloi-

Mais les Jetuites ettote bent des gnés de se borner là. En 1552, Bulle de Jules III, qui leur donne le droit de graduer, 1º. Leurs Etudians, tant Jésuites qu'Externes, des Colléges érigés hors des Universités; 2º. Ceux mêmes de leurs autres Colléges, si les Universités refusent de le faire gratuitement (c). Dans l'un & l'autre cas,

(a) Concedimus Generali . . ut quos de fuis idoneos judicaverit, ad Lediones Theologiæ & aliarum Facultatum, alterius licentià ad id minimè requifità, ubilibet deputare possit. Litt. Apglt. 50

(b) Collegia. quæ fimul atque constructa & dotata fuerint, non tamen ex bonis quorum collatio ad fedem Apostolicam pertinet, ex nunc autoritate Apostolica erigi... seu pro ereciis haberi. Id. 66.

(c) Scholaribus Collegiorum...in Universitatibus... si... Rectores Universitatum cos gratis... promovere recusaverint,...

ces Gradués des Jésuites auront les mêmes droits, indults, préférences, prérogatives, &c. dont jouissent ceux des Universités; & ils les auront, comme tous les autres priviléges, d'une maniere principale (a). Voilà les Jésuites parvenus en douze ans, à marcher de pair avec les Universités, à jouir d'une maniere principale de tous les priviléges qu'elles ont, ou pourront jamais avoir, & à faire comme elles des Bacheliers, des Licentiés & des Docteurs.

Autre Bulle en 1561, qui dispense

à Generali, vel de ejus licentià à quovis ex inferioribus;.. Scholaribus (etiam) Col-legiorum extra Universitates.. quoscunque Baccalaureatûs, ac Magisterii, Licentiatûs, ac Doctoratûs gradus accipere. Id. 75.

(a) Eisdem Scholaribus, ut postquam pro. moti fuerint, legere, disputare..ac omnibus & singulis privilegiis, prærogativis, immunitatibus . . antelationibus , favoribus , gratiis & indultis . . quibus alii IN QUIBUS-VIS UNIVERSITATIBUS . . utuntur , potiuntur & gaudent, ac uti, POTIRI ET GAUDERE POTERUNT QUOMODOLIBET IN FUTURUM; non folum ad ipforum inftar, fed pari formiter & AQUE PRINCIPALITER .. perindè ac si gradus in eisdem Universitatibus, & non (Jesuitarum) Collegiis accepissent. Idem, p. 75. K iij

les Étudians Jésuites & les Externes pauvres, de les présenter même aux Universités, pour en obtenir les grades. Le Général pourra les leur donner de plein vol. À l'égard des Etudians riches, elle accorde aux Jésuites cette prééminence de supériorité sur les Universités, qu'ils pourront graduer ceux qu'elles auront resusés. Il suffira que la Société les en juge dignes. Ces Externes, riches payeront méanmoins à l'Université les droits pécuniaires, pour la consoler (a).

Et il ne faut pas croire que le refus de ces riches doive être rare. Car les Jéfuites nous apprennent que ce sera le cas de tous les jours: attendu qu'ils instruisent leurs Étudians à se refuser aux sermens que les Universités exigent. On sçait que ces sermens sont ordinairement, de conserver les droits & les libertés des Egises, les usages & maximes des Etats. Or c'est ce que

(a) Tibi Generali... ut per te vel (alium).
.. dicka Societatis Scholares & pauperes Externos... & etiam divites, si Officiales Universitatum eos promovere recusaverint, cibu per Examinatores vestra Societatis idonei sint inventi, solutis tamen per divites suis juribus Universitatibus... ad quoscunque... gradus paomovere (possi) Id. p. 87.

les Jésuites n'aiment pas; & c'est en parite, disent-ils au Pape, pour éparpare à leurs Etudians de faire ces sermens précieux pour les États & pour les Eglises, qu'ils demandent de pouvoir les graduer eux-mêmes (a). On voit par ce trait où tendent les Jésuites en s'emparant des Etudes, & ce que les Eglises & les États en ont à craindre. Mais le grand motif est de tout fondre dans la Société, de tout subjuguer fous leur Monarchie, & d'anéantir par la voie des Colléges & des Études, tout ce qui peut être contraire à leurs vûes.

« Jufqu'à ces Bulles, c'est l'obscr-» vation que l'Université de Paris sait » au Roi, on n'avoit jamais entendu » dire, que des Ecoliers ayant étudié » dans une Ville où il n'y a point » d'Université, eussent d'être » gradués dans les Universités des au-» tres Villes. Et (ce ne peut être que » pour de grands intérêts & par de » gandes vûes) qu'on ait voulu saire

(b) Cum.. Scholares partim propper obligationem et juramenta per inibi promovernos prastari solutta, partim ob nimias expenías, ab eiídem Univerficatious.. promoveri non expediat. Id. 82.

un réglement général, & un usage commun à toutes les Universités, d'une pareille maxime, avec une fermeté qui alloit jusqu'à menacer o d'excommunication, les Recteurs des Universités, & tous autres qui voudroient s'y opposer » (a).

Une Bulle de 1571 termine en effet tous ces priviléges exorbitans, par des défenses sous peine d'excommunication majeure, à tout Recteur d'Université, ou autres, de molester les Etudians des Jésuites, & de refuser de les admettre aux degrés. Une autre de 1579, en permettant à tout Jésuite Préfet des études, de conférer ces grades, sans attendre la délégation du Général, enjoint aux Evêques de Paris & de Salamanque, ainfi qu'à l'Archevêque de Valence, de frapper de cenfures les Contradicteurs, & de les livrer même au bras Séculier, fans s'embarrasser des Conciles généraux, ni des appels. La Bulle déroge spécialement aux défenses du Concile de Latran, de tirer personne hors de son Diocèse, même en vertu de Lettres Apostoliques, pour le juger.

Par-là non-seulement tout Collége

<sup>(</sup>a) Requête de 1724, p. 10.

des Jésuites devient Université, & tout Préfet d'études chez ces Peres, est Collateur des degrés; mais toute Université, toute puissance même qui voudra s'y opposer, perdra ses priviléges & ses droits, & se verra citée par un Juge étranger, pour être excommuniée.

Eh quelle est la puissance ou l'Université qui ne sera pas dans ce cas ! car d'un côté, y a-t-il un état policé, qui ne fût pas effrayé de ce plan d'une immense Université, gouvernée despotiquement par un Général étranger & ultramontain, composée de 612 Colléges, de 30000 Jésuites, d'une multitude innombrable d'Ecoliers livrés à l'esprit de ces Maîtres, refusant de faire les fermens essentiels exigés dans les Universités, ne respirant que l'accroissement de cette effrayante Monarchie, n'aspirant qu'à tout concentrer en elle, n'ayant tous qu'un même esprit, n'étant tous que les instrumens serviles des volontés de leur chef. étant tous des esclaves disposés à tout facrifier pour ses intérêts, & à lui obéir aveuglément en toutes choses ? D'un autre côté quelle est l'Université qui ne seroit pas allarmée, comme le dit Κv

au Roi celle de l'aris, de ce projet for2 mé par les Peres Jésities de s'emparer des Universités, ou de les rendre inutiles; de ce plan de peupler l'Univers de gradués dévoués aveuglément à leur Société, soutenus de son crédit immense, & dont la multitude seule réduiroit d'ailleurs à rien les prérogatives, tant des Universités, que de leurs Gradués.

Pour mieux comprendre encore toute l'étendue & le danger des vûes de la Société, il ne faut qu'ouvrir les Constitutions des Jésuites, sur la nature du régime qu'elles prescrivent, pour les Universités qui lui seront aggrégées.

10. On connoît l'avide cupidité de ces Peres, pour s'affocier à toutes les Universités. On a vû dans la premiere Partie, les efforts qu'ont été forcées de faire à plusieurs reprises, celle de Paris, Reims, Toulouse, &c. pour s'opposer à ces aggrégations.

2°. Toutes les Universités de France, par exemple, sont réglées par des Statuts qui leur ont été donnés par nos Rois, ou par leurs Parlemens, lesquels ont soin d'en maintenir l'exécution. Les Colléges des Jésuites au contraire. ne reçoivent de Loix que du feul Général (a); & les Jésuites jusqu'ici ont pris de trop justes mesures, pour en ôter au Magistrat toute connoissance

& toute inspection.

3°. Il en est des Universités unies à la Société, comme de ces Colléges le Général seul en a l'administration & le gouvernement. C'est à lui seul de régler les conditions de ces unions, & de disposer de leur temporel. Les Recteurs de ces Universités doivent lui rendre compte de leur administration (b).

4°. C'est de même à lui seul de nommer le Recteur de ces Universités, qui doit être un Jésuite. Ce peut être celui même qui préside au principal Col-

(a) Retenta penes Præposium omnimoda gubernatione... quo ad Gubernatorum electionem... Statutorum, Ordinationum... atque aliam omnimodam gubernationem, regimen & curam. Bulle de 1540.

(b) Curabit (Generalis) ut illi (Rectores) rationem officii fui reddant. Et quod de Colegiis dicitur, de Universitatibus, Societatis curæ commissis dictum intelligatur. Const. p. 9. 6. 3. 5. 4. Quibus conditionibus: ... hujusnodi Universitates admitti debeant, ei qui supremam Societatis curam habet, judicandum relinquitur. id. p. 4. 6. 11. 5. 5.

lége de l'endroit. Il doît avoir quatre Afiftans, fouvent même un Collatéral, ou Social, & de plus un Chancelier. Le Sécrétaire de l'Univerfité doit de même être un Jéfuite. Il en doit être ainfi de tous les Professeurs des Universités, à moins que cela ne soit pas possible. Il n'ya que le cas de nécessité qui puisse en dispenser (a).

Les vûes de la Société se montrent ici de toutes parts. On y voit son grand objet de sondre totalement en elle ces Universités, & de n'en plus saire qu'une portion d'elle-même, afin de régner

feule.

5°. Mais comme il entre dans cet objet capital, d'assurer à la Société tous les Etudians de ces Universités, les Constitutions ont grand soin d'y pourvoir.

(a) Rectoris . . . electio ad Generalem . . . fpectabit . . . qui idem esse poterit qui in Collegio prezipuo Societatis praesse si d. p. 4. c. 17. § . 1. Habebit Rector 4. Confilarios vel Assistentes . . ex his unus posse Collateralis esse et dem Societate. id. § . 1. 2. 3. Omnes Praceptores, s si fect potest, ex Societate sint, quamvis si necessitat urgeret, Externi esse possential successiones. 13. B. . 13. B. . 13. B.

Ainsi quand ces Écoliers auront stequenté les Ecoles des Jésuites pendant six ou huit jours, il saut une inscription de leurs noms dans les Registres de la Société; une promesse de leur part, d'obéir au Resteur, & sur-tout leur faire signer un engagement d'observer les Constitutions qu'on leur présentera. On les dispense cependant de cimenter la promesse par un serment (a).

« Quelles sont ces Constitutions, que co Secrétaire présentera aux Etudians, dit l'Université de Paris, pour 
tirer d'eux par écrit une promesse de s'y conformer? Sont-ce des réglemens rédigés par l'autorité Royale, 
régistrés dans vos Parlemens, ou 
connus aux Magistrats? Non, Sire. 
Ce sont des réglemens dressés à Rome 
dans le cabinet du Général, de l'avis de ses quatre Assistants; & c'est 
peut-être quelque chose de plus, que

(a) Secretarius librum habeat, ubi omnum Scholafficorum... nominum Scholafficorum... nominum Grübantum quique eorum promiffonem de obedientia Rectori præstanda, & Constitucionibus observandis quas infemes proponet, admittat. Const. p. 4. c. 17. 8, 3. Quando ultra unam hebdomadam affidue kholas frequentant... promiffo ab eis, non autem jusjurandum. Declar, ibid. D.

» de simples réglemens de discipline.

» La délicates des Jésuites est bien

» surprenante. Ces Peres se sont un

« scrupule, de faire graduer leurs Etu
» dians par les Universités Royales,

à cause des sermens qu'on y prête, & 

des engagemens qu'on y contracte.

des engagemens qu'on y contracte.
Ces fermens & ces engagemens sont
toujours les mêmes; ils sont publics;
ils sont réglés par le Magistrat sous
votre autorité. Et les Jésuites subfrituent à ces sermens, des promesses
d'obéir à des Constitutions de Pays
ettanger, & telles qu'un Secrétaire
de leur Société voudra les proposer;
qui admittat promissionem eorum de
Constitutionibus observandis quas ipseme proponet » (a).

Mais comme il pourroit y avoir des ferupuleux, capables de quitter les Ecoles des bons Peres, plutôt que de fouscrire à leurs Constitutions, la Société doit se conserver l'espérance de les gagner à loisir, en ne les expulsant pas. « Si quelques-uns, disent les Déschattes de la les capacités de la les conservers de la les c

<sup>»</sup> clarations, refusoient de faire ces » promesses obligatoires, ou de s'inf-» crire dans les registres, il ne faut pas » les chasser des Écoles; pourvû que

<sup>(</sup>a) Id. pag. 15.

so d'ailleurs ils s'y condussent passiblement. Il sussir (pour les amorcer) so de les avertir, que la coutume de la société est d'avoir des soins plus particuliers, de ceux qui se sont inscrits adans ses Registres » (a).

Quels sont ces soins singuliers? les Constitutions ne le disent pas. Mais on y lit ailleurs qu'il y a des graces réservées pour les amis ; par exemple, celle de recevoir les Grades sans subir d'examen public (b), c'est-à-dire, de devenir Docteur, sans être docte. Appas puissant, pour attirer à la promesse, la soule des paresseurs. Cette tolérance des non-Souscrivans, annonce clairement, qu'il ne s'agit pas dans ces Constitutions, de simples réglemens de discipline, dont le bon ordre ne permettroit pas de dispenser; mais d'engage-

(a) Si nollent aliqui promissione obligari, vel nomina in matriculam referenda dire, non ideo à scholis excludendi sunt... addendo nihilominùs, quòd eura magis peculiaris Scholasticorum quorum nomina scripta in libro Universitatis sunt, haberi solet. Declar, in Const. p. 4, c. 17. D.

(b) Si justas ob causas aliquis publice non examinandus videretur. fieri poterit. quod Rector judicaverit. Declar. in Const. p.

4. c. 15. E.

mens plus relevés & plus délicats, pour lesquels la Société croit, en certaines circonstances, devoir attendre la réuffite du bénéfice du tems.

6°. Ajoutons que dans ces Univerfités, chaque Faculté dois avoir pour Doyen & pour Députés, trois autres Jésuites, pour exposer leur avis au Jésuite Recteur, qui n'en fera néanmoins que ce qu'il jugera plus convenable. Si cependant il étoit seul de son avis, il doit, avant d'ordonner, en conférer avec le Provincial (a). On retrouve ici le régime despotique de la Société. Point de suffrages nécessaires; point de pluralité de voix ; tout à l'arbitrage du Général, ou de son Délégué, même pour le régime des Universités. » Ce ne sont point les Magis-» trats qui parlent dans ces Réglemens » (à faire), ajoute l'Université. C'est » un Général étranger résidant à Ro-» me, qui pose ses loix en Monarque, » & auquel il faut obéir comme au Lieu-» tenant de Dieu, & au Vicaire de

<sup>(</sup>a) Quamvis decisio rerum ex horum suffragiis non pendeat, . . st tamen omnes all fentirent, aliter quam ipse (Rector) contra omnium sententiam ne agat, nist prius rem cum Provinciali contulerit. Declar. in. Const. p. 4, 6, 17, H.

" J. C. Ce n'est point avec les Magis-» trats qu'il faut conférer fur . . . la » bonne administration du Collége, ou .» de l'Université; c'est avec le Commissaire de ce Général. Ce n'est pas » même à la pluralité des fuffrages, que les questions doivent se décider : mais » suivant l'inclination d'un Recteur, » que ce Général feul établit, & qu'il » peut déposer : & ce qui paroît un pa-» radoxe, ce n'est pas (même) à l'una-» nimité des suffrages, qu'il faut défé-» rer, si ce Recteur est d'un avis con-∞ traire; mais c'est à la fantaisie d'un » Provincial, qui n'est qu'un Commis » du Général en cette partie ; & il faut » de plus que tous ceux qui pensoient » autrement auparavant ce Jugement. s'y soumettent en renonçant à leur » propre fentiment » (a).

"7°. Le Recteur doit encore avoir pour régle inviolable, de se conformer en toutes choses pour son Université, à l'esprit général de la Société. Il doit sur-tout n'y faire régner, que la doctrine plus convenable aux sins de la Société, & mieux accommodée à la circonstance des tems. Tant il est vrai que la grande vûe des Jésuites est de que la grande vûe des Jésuites est de

<sup>(</sup>a) Id. p. 16.

répandre de toutes parts, par la voie des études & des Univerfités, l'esprit de leur Société, sa doctrine uniforme, & de tout concentrer en elle (2).

8°. L'espionage & l'inquistion doivent régner aussi dans ces Universités, comme dans la Société. Non-seulement il doit y avoir un Syndic général, qui avertisse le Resteur, le Provincial & le Général, de tout ce qui concerne les choses & les personnes; mais tous les ans pour le Général, & tous les six mois pour le Provincial, le Resteur doit écrire sur la conduite des Prosesseurs; les Collatéraux & Conseillers, sur celle du Resteur & de tous les autres; les Prosesseurs, Ecoliers approuvés, & Coadjuteurs sormés, sur celle de tous & de chacun (b). « De

(a) Rector in omnibus quæ statuerit, procedet juxta id quod in universali Societate magis convenire judicabitur. Const. p. 4. c. 15.

Si Liber Theologiæ Scholasticæ, qui his nostris temporibus accommodatior videretur.. prælegi poterit. Declar. ibid. B. Eligentur ii autores qui ad scopum nostrum magis convenire videbuntur. Const. id. 8, 1.

(b) Syndicus Generalis tam de personis quàm de rebus . Rectorem, Provincialem & Generalem admoneat . Rector de omni-

» toutes ces missives dans ... une Uni-» versité confiée aux soins de la So-" ciété, il n'y en a pas une, ni pour les " Avocats & Procureurs Généraux, ni " pour les Présidens des Cours, ni " même pour le chef de la Justice. ", Toutes ces Lettres vont à Rome. " C'est de-là qu'on attend & qu'on re-" coit les ordres d'un Etranger : & "l'on doit les exécuter avec prompti-" tude, avec une joie spirituelle & per-" févérante, en se persuadant que tout " cela est juste, & en renonçant par » une certaine obéissance aveugle à tout », ce qu'on avoit cru & jugé, avant que » la chose fût commandée. En un mot, .. of doit les exécuter comme venant , du Lieutenant de Dieu & du Vicaire " de J. C. reconnu tel par des vœux , auxquels on ne peut renoncer fans " apostasie.

" Ces maximes, ajoute l'Univerfi-,, té, font autant d'atteintes aux droits ,, de la Couronne, dont le principal

bus praceptoribus Cribet; Colliterales; 2 de ipfo (Rectore) & de aliis feribent.. Quifque Migistrorum & Scholasticorum, &c., scribet quid de omnibus, ac etiam de Rectore fentiat. Const. p. 4.c. 17.5. 7. & Declar, ibid. L. ;, objet est de veiller à l'éducation de ,, la jeunesse, comme étant le point ,, le plus important à la conservation , de la Monarchie & du Gouverne-, ment,, (a).

9°. Enfin les Souverains & leurs Magistrats ne doivent prendre part au gouvernement de ces Universités, que pour exécuter humblement les volontés du Resleur, ou pour protéger ses recommandés (b). Si les Magistrats ne s'y prêtent pas comme il convient, il saut que les Souverains y pourvoient (c). En-

(a) Pag. 17.

(b) Ad a que ad bonum flatum Univerfitatis proprie pertinent, convenit infitie ordinarie. . ministros, circa punissonem Scholadicorum, voluntatem Recrosts Universitatis silsi sichisticatam exequi: & generatim res studiorum favore suo, pressertim cum a Rectore sure in commendata, promovere. Const. p. 4, c. 12, S, 32

(c) Ad bonum Universitatis - pertineret, st Scholassicus aliquis - ut eciam civitate, expelli - conveniret - ut certiores sacti juftitiz ordinariz administratores - id statum exequerentur. Et ad hoc & similia à principe, sujusmodi facultatis scriptum habere testimonium oportebit. Ut commendatio etiam Rectoris in alieujus Scholassica spranomentum apud eosdem justitiz ministros haberet, ne Scholassica poprimerentur, oporteret. Declar, ibid. B.

core ek-ce par grace, que les Jésuites permettent à l'autorité séculiere, cet honneur d'exécuter leurs ordres « lis comptent bien en Etre dédommagés d'ailleurs (a). Ce n'est au reste que de leurs Ecoliers seulement, que les Magistrats se méleront, & parce que l'indépendance à cet égard, touche trop peu des Ecoliers, pour croire qu'elle puisse les attirer en plus grand nombre aux Ecoles de la Société. Mais pour la personne & les biens des Jésuites, c'est autre chose. On a vu qu'ils ne dépendent que du Général.

Telles sont donc les vûes de la Société, de tout concentrer en elle, de régner seule par-tout, & de ne dépendre elle-même que de son Général. Si par la résistance des Corps ou des Pussances, elle n'y a pas réussi, comme elle le désiroit; on voit au moins où elle tend, le but que son Institut se propose, & l'état où elle auroit réduit l'Univers Catholique, si des obstacles n'avoient retardé sa course.

Terminons par certaines précau-

(a) Quoniam exemptio ab ordinariis Judicibus, Scholasticorum numerum allicere non potest, aliis prærogativis & privilegiis, ut id compensetur, curandum est. Declar, ibid. B. tions de l'Institut, au sujet de l'appropriation à la Société, des priviléges

de tous les autres Corps.

1°. On doit tenir pour nul, tout ce qui seroit sait contre les priviléges, les personnes, les choses, ou les biens des Jésures, par quelque Puissance que ce soit, même quand la Société ou les siens se le seroient attiré par quelque crime. Il ne faudra pas même obtenir de Lettres de restitution, tant la nullité sera radicale. Voilà pour le cas actuel de Portugal (a).

2°. Quelque multipliés que puissent etre les Actes contraires aux priviléges de la Société, & de quelque puissance que ces Actes procédent, les priviléges n'en souffrent aucune atteinte, & n'en subsistent pas moins dans toute leur force; malgré la négligence, ou comme on le dit ailleurs, malgré la

(a) Si que lesto facta sit per quo(vis, cujulvis status, quocunque modo, vel in futurum set, personis, juribus & rebus ac bonis
Societatis, licét culpá nosfrorum, aut Procuratorum, seu domorum, julo jure non tenent,
nec est opus restitutionem in integrum.
impetrare. Compend. mot Privilègia. S. s.,
Quicunque temerè contraire ausi fuerint,
excommunicationem incurrent, & ut tales
publicandi. id. S. 10.

femplicité des Jésuites, qui auront toléré ces atteintes à leurs droits. Voilà pour la France qui s'oppose à la plû-

part de ces priviléges (a).

3°. S'il s'éleve des doutes sur l'étendue de ces priviléges concédés à la Société, c'est au Général qu'il appartient de les résoudre (b). La décision se trouve en mains sûres, pour n'en rien perdre.

4°. Tous autres Juges, dans ces cas de doute, doivent toujours se déterminer pour l'interprétation la plus favorable

à la Société (c).

(a) Si contigerit per unum aut plures actus contra privilegia. Societatis. à quocunque, cujucunque conditionis, dignitatis, gradis & flatûs, . . nullum tamen propter hoc prajudicium . . ipfis generatur. Sed illa in fuo vigore. . perpetuo permanent. id. 5.2. Ex negligentià. id. Etsi propter simplicitatem aut juris ignorantiam, eis (ufi) non fuerint. 5. f.

(b) Possunt Præpositi Generales Societatis . . declarare . . dubia quæ super nostris Constitutionibus, privilegiis, indultis, &c. à Sede Apostolicà concessis, emerserint,

Summar. mot Generalis. \$. 5.

(c) Quoties dubium fuerit in intellectu privilegiorum nostra Societatis, semper per Jurisperitos & alios Judices, in favorem Societatis star interpretatio, id. mot, Privilegia. §. 4.

50. Ce ne font pas seulement les priviléges de tous les autres Corps, que la Société s'approprie d'une manière principale. Cette appropriation s'étend jufqu'aux appropriations mêmes, qui seroient concédées aux autres. Ainsi parce que Jules II a donné aux Augustins, de s'approprier, même les oracles de vive voix concédés à quelqu'un des autres Ordres Mendians; par cela feul, disent les Jésuites, tous ces oracles font cenfés nous avoir été concedés directement à nous-mêmes (a). C'est non-seulement l'appropriation des priviléges, mais l'appropriation des appropriations.

6°. Ces oracles de vive voix sont d'une grande ressource aux Jésuites, pour se donner des priviléges sans bornes & sans limites. Un mot échapé dans une conversation du Pape, sera un oracle de vive voix, & donnera des priviléges à l'infini. Auss les recueille avec soin, d'après un registre serce qu'on en tient dans la Société. Il insinue à la vérité, que ces oracles ne va-

lent

<sup>(</sup>b) Id omne motu proprio & ex certa feientia, nostris concessum etiam, censendum est. id. mot, Communicatio. §. 6.

lent que pour le for consciencieux (a); c'est-à-dire qu'en conscience on pourra faire, à l'appui de ces oracles de vive voix, des choses pour lesquelles on seroit condamné dans tous les Tribunaux du for extérieur. Où ne conduira pas cette maxime? Les conséquences en sont estrayantes.

7°. Une condition sine quà non, de toutes ces concessions, ou appropriations de priviléges, c'est, non la volonté du Pape, mais celle du Général Car malgré toutes ces Bulles des Papes, si le bon plaisir du Général (b) est que le Corps de la Société, ou

(a) Non minoris sunt efficaciæ & valoris vivæ vocis oracula, quàm fi per Bullam. effent concella; & hoi in foro conficientiæ tamen. Summar. mot, Oracula. Cependant la Table générale du Recueil des livres de l'Institut, porte à la page 4, dans une note presque imperceptible, que ces priviléges fondés sur l'oracle de vive voix, ont été révoqués. Mais on ne les cite pas moins dans cette édition même, au moins comme valable au for consciencieux; si les Papes les ont révoqués, le Général sans doute les autra rétablis.

(b) Ut gratiis & privilegiis (islis) uti possimus, opus est ne · · poluntati ac beneplacito Præpositi Generalis . · refragentur. id. mot. Communio. §. 4.

Tome IV.

quelques-uns des membres en particulier, ne jouissent pas de certains de ces priviléges, on n'en jouira pas, & les Bulles seront sans effet à cet égard. C'est encore là un des mysteres de la Société, cachés fous ces mots du Summarium, qu'on ne doit user de ces priviléges, que selon l'Institut, les Constitutions & la coutume de la Société (a). Chez les Jésuites les priviléges sont comme les vœux. Pour les bien entendre, il faut être au fait du fecret de la Société.

8°. Il y a de même des priviléges occultes & mysterieux, qui sont reservés pour l'occasion. Austi le Summarium ne les énonce-t-il pas. Il se contente d'avertir, qu'il y en a d'autres, que ceux qu'il contient, qu'il y en a même d'occultes, mais qu'il dépend du Général feul de les concéder, quand l'occafion demandera qu'on les ait (b). Quel

(a) Illorum (privilegiorum) usus junta Societatis institutum, Constitutiones & mo-

rem esse debet. id. 6. c.

(b) Nullis aliis gratiis & privilegiis, quâcunque communicatione Societati no fra illa competant, quæ in hoc compendio comprehensa non fint, ulli unquam uti licebit. Si tamen illorum usus alicubi necessarius fuerit, is à Præposito Generali impetranpoint de vûe ce secret & ces réticences dans des priviléges ne laissent-elles pas entrevoir ! Il dépend de même du Général d'étendre, de restreindre, de sufpendre même les priviléges (a). En sorte qu'encore à cet égard, on ne tient rien de fixe avec les Jéstices, pas plus sur les priviléges, que sur les vœux; pas plus sur les uns & les autres, que sur la dôtrine de l'Institut.

9°. Non-seulement les Jésuites ont tous les priviléges présens, suturs & possibles de tous les corps possibles, & ils les ont d'une maniere principale; mais tous ces priviléges concédés aux Religieux, Colléges, Chanoines, Universités & autres ne peuvent présudi-

dus erit. id. Præfatio. Quæ in hoc paragrapho dicuntur, intelliguntur de privilegis hoc compendio contentis, er de occut-TIS, SEU NON MANIFESTIS. Nampro hujufmodi tantum fieri folent similes concessiones vivæ vocis oraculo. Summar. mot, Cancil. Trident. §. 3.

(a) Nullius privilegii . usus potest in Societate licitus este, nis per solius Genera-lis communicationem. A onnotatum est quenam gratiz concesse, aut limitatz, aut estam refervatz . ita illarum usum . vel limitatz, et et etiam omnino superiores bid.

٠.

cier à la Société (a); c'est dire évidemment, que non-seulement elle se les approprie, mais qu'elle en dépouille tous ces Corps, pour les avoir elle seule, quand son intérêt exige qu'elle seule, quand son intérêt exige qu'elle seule les ait, & que ces Corps ne les aient plus. Car sans cela ces priviléges des autres préjudicieroient à la Société. Ainsi les Jésuites possédent d'une maniere si principale, les priviléges des Universités, par exemple, que les Universités ne peuvent plus s'en servir contre la Société, & qu'au contraire la Société peut s'en servir contre elles.

10°. Enfin si la Société a tous les priviléges des autres, de maniere à s'en servir elle seule, elle a de plus la prérogative prééminente de n'être point liée par les Loix qui les lient, & de pouvoir s'en prévaloir contr'eux, sans

(a) Nullæ Litteræ, stu Privilegia Apostolica, quibuvis personis, & quibuvis Coltegiis, Capitulis, Universitatibus, seu Conventibus, concessa, contratenorem privilegiorum quæ nobis concessa sun, præjudicat Societati, (à moins qu'il n'y ait une dérogation expresse, eò la Société soit nommément exprimée, & où les priviléges à elle accordés soient rapportés de verbo ad verbum.) Summarium, mot, Privilegia. §. 8.

qu'ils puissent avoir contre elle le mê-

me avantage.

Ainsi des Bulles défendent aux Religieux, de s'établir auprès d'autres Religieux : il faut entr'eux la distance de 140 cannes au moins, c'est-à-dire d'environ 160 toises; la canne mesure d'Italie, revenant à six pieds onze pouces de notre mesure. Mais pour les Jésuites, il n'y a point de mesures à garder. Deux Bulles de 1561 & 1571, après les avoir abfous des censures, par excès de précautions, leur permettent de s'établir en tel lieu de la terre qu'ils voudront, & les déclarent exempts de la Loi des Cannes. L'objet de la Loi étoit cependant, selon la Bulle même de 1571, de prévenir les contentions entre les Religieux, & d'empêcher tout scandale. Mais empêcher les scandales, n'est pas fait pour les Jéfuites; & quant aux contentions, l'unique moven de n'en point avoir avec eux, c'est de les laisser faire tout ce qu'ils voudront, fans les contredire en rien; & c'est en effet ce que décide la Bulle, par rapport aux pauvres Franciscains de Palencia, qui se plaignoient de l'établissement trop voisin des Jéfuites (a).

(a) Collegia, domos, &c. in quibusvis L iij De même it est désendu par les Loix Canoniques, à tous Ecclésiastiques, & plus encore aux Religieux, de faire le commerce. Mais ces désenses doivent-elles être pour des Jésuites? Aussi une Bulle ou Bret de Gregoire XIII leur permet de commercer aux Indes; & ils ont très-bien prosité de la permission. Si des Papes suivans, tels qu'Urbain VIII, ou Benoît XIV, le leur ont désendu: que sont es Papes, auprès de leurs priviléges? Le Général d'ailleurs a le pouvoir de rétablir d'un seul mot, ce que des Papes téméraires auront voulu réformer.

Pour citer encore un autre exemple, les Dominicains de les Franciscains tenoient les missions du Japon & des contrées voidnes. Mais ces contrées font très-favorables au commerce, & il n'y falloit pas de témoins incommodes. Les Jésuites ont donc obtenu de Gregoire XIII le privilége d'y être feuls, exclusvement à tous autres (a).

mundi partibus...concedimus. Bulle de 1561: Super non adificatione intra dictas cannas... quaad dictam Societatem tantum fuspendentes, revocantes, ac invalidantes. Buile de 1571 Litt. Apost. p. 79 & 158.

(a) Ces deux Bulles de Greg. XIII ne sont point dans les Litteræ Apostolicæ recueillies

par les Jésuites.

En conséquence ils en ont exclu les Franciscains & les Dominicains, & ils v ont commercé tout à leur aise, au moins jusqu'au tems où les Capucins & les Papes ont anéanti ce singulier privilége par le fait & par le droit : encore depuis l'ont-ils réclamé pendant long-tems. C'étoit , selon les Jéfuites, une grande prudence à la Compayme, de l'avoir obtenu ; & plaife à Dieu, que cela serve d'instruction pour la Chine, la Tartarie, le Mogol & autres nations de l'Asie: Ce sont les paroles de leur P. Colin (a), qui n'exprimoit en cela que les vœux des Jéfuites & de leur Institut. Leur pratique universelle dans toutes les Misfrons, les exprime encore mieux. Partout ils veulent être les maîtres . & s'efforcent d'être feuls.

Il est fair mention de la seconde dans la 2, ch. 1. Elle fui révoquée par Clement VIII, Paul V & Urbain VIII. Il est parlé de l'autre, d'après les Jésnites eux-mêmes , au même Tome, p. 2, ch. 5. N. 1. & p. 3, ch. 9. troisseme point.

(a) Navarrete, T. 1, p. 441, rapporte ces paroles du P. Colin, l'un de ces célébres, dont le Catalogue des Écrivains Jésuites dit merveille.

mervenie

## ARTICLE X I.

NEUVIÉME CHEF. La Société peut lier à elle tous les particuliers & tous les Corps, sans jamais se lier elle-même à leur égard. Elle demeure toujours maîtresse de se jouer des engagemens & des contrats; selon les intérêts de sa Monarchie & le besoin des circonstances.

La solidité des contrats est le lien essentiel de toute Société. Mais il étoit mécessaire aux grandes vûes de la ociété des Jésuites, que l'engagement ne sût pas réciproque; & que les autres étant liés par les contrats, ellemême ne le sût point. Il falloit pour réussir dans son vaste plan, qu'elle pit se jouer, selon ses intérêts, de ses engagemens, comme de ceux des autres. C'est aussi la liberté que son Institut lui assure.

1°. Aucun autre que le Général, ne doit connoître des contrats, ni des délits, tant de la Société en général, que d'un Jésuite en particulier. Le Général a même le droit d'évoquer à lui de toutes les parties de l'Univers, toute contestation qui s'élevera sur ces con-

trats, & de les juger fouverainement: on l'a vû dans l'art, IX (a).

2°. Il n'est pas même lié dans des jugemens, par les Constitutions de la Société, soit parce qu'il peut selon ces Constitutions mêmes en suspendre à son gré les diverses dispositions, à titre de dispenses; soit parce qu'il peut les changer, détruire & résormer selon les lieux, les tems, ou les intérêts, & les revêtir par cela seul de toute l'autorité du Siége Apostolique.

3°. L'Institut de la Société décidant naturellement de la nature, ou de la folidité des actes & des contrats qu'elle passe avec les autres hommes; si l'Institut est variable, il faut nécessairement que les actes & les contrats le foient auss, & qu'ils puissent, comme l'Institut, changer suivant les lieux,

les tems, & les intérêts.

4°. Aussi les lésuites ne contractent jamis, que suivant la coutume & les priviléges de la Société. C'est encore une direction d'intention, qui sur l'article des actes & des contrats, comme sur les vœux & les priviléges, signifie

(a) Lite desuper habità. citare . simpliciter & absque figura judicii cognoscere, judicare, definire & penitus terminare liberè & licitè valeat. Bulle de 1582.

que la Société n'est obligée, que pour autant de tems qu'elle le voudra.

En 1573, dans la troisiéme Congrégation, on agita beaucoup, si l'on conserveroit cette formule des contrats. La raison de douter, étoit qu'elle éprouvoit en quelques lieux de grandes difficultés, & qu'il en résultoit beaucoup d'inconvéniens (a). Quel est en effet l'homme sensé, qui veuille contracter suivant une coutume & despriviléges qu'il ne connoît pas ? On veut contracter suivant les Loix, parce qu'on croit que les Loix lient tous les hommes. On ne vouloit donc plus en certains endroits passer des Actes avec les Jésuites ; & l'inconvénient étoit grand, puisqu'il falloit acquérir & s'enrichir. D'un autre côté, c'étoit renoncer au privilége de n'être pas liés par les contrats; & le droit est précieux : la décifion fut remise au Général.

Elle ne vint qu'en 1581 par une Ordonnance du Général Aquaviva. Il décida que l'intérêt effentiel de ne point lier la Société, devoit prévaloir; qu'il en réfulteroit trop de dommages pour elle, si l'on laissoit périr par la désuétude de si beaux priviléges, & qu'ainsi

<sup>(</sup>a) Decreta Congreg. III. N. 18.

les contrats doivent être célébrés, suivant la couiume & les priviléges de la

Société.

« Quant aux difficultés que peuvent » faire les Externes, avec lesquels on aura ces contrats à passer; il faut, dit » l'Ordonnance, leur faire entendre - que les contrats en seront bien plus » furs & plus folides, quand ils feront » faits , selon les priviléges que nous » avons reçus fur cela du faint Siège, ... que si nous les faissons d'une ma-» niere différente. Car n'ayant point » de priviléges pour les faire en cette » autre maniere, il feroit beaucoup plus aifé de faire tomber ces contrats ; & » plusieurs personnes pourroient même » élever la question, s'ils seroient va-» lides » (a). C'est, comme si l'on di-

(a) L'Ordonnance a pour titre : De celebrandis contractibus juxta morem & privilegia Societatis. Alioqui magnum præjudicium generaretur, .. privilegiis Societatis, quæ per

non usum absolescerent.

Quòd si difficultates moveant Externi . . perfuadeant (eos) firmiores ac securiores multo fore contractus, fi juxta privilegia ad id nobis . . concessa celebrentur . . quam si diverso quopiam modo: ad quem cum privilegia non habeamus, facilius contractus ipfe infirmari; & an alicujus valoris fit, à multis dubitari poffit, ibid.

foit, que les vœux des Jésuites n'en font que plus obligatoires & plus solides, parce qu'ils sont faits felon les Constitutions de la Société, c'est-à-dire, avec cette condition tacite, Tant que la Société le voudra.

5°. Veut-on sçavoir en effet quelles font ces coutumes & ces priviléges des Jésuites, en matiere d'Actes & de Con-

trats? Les voici:

D'abord on a vû dans l'article VII qu'il ne s'agit point chez les Jésuites, pour assurer la validité d'un Acte ou d'un Contrat, d'exiger des délibérations capitulaires, ni le consentement des Colléges ou des Maisons. Cela est bon pour les autres Ordres, qui veulent qu'on contracte surement avec eux. Mais pour les Jésuites dont les vûes sont au contraire de ne se lier jamais, les Actes & les Contrats ne fe font point par Assemblées, ni d'après des délibérations. C'est leur Général seul qui a le pouvoir d'agir & de contracler, tant pour ce qui concerne les Colléges que pour les Maisons (a), ou pour toute autre chose sans nulle excep-

<sup>(</sup>a) Penès Generalem omnis facultas agenda quesvis contractus...tam domorum quàm Collegiorum. Const. p. 9. c. 3. S. Et.

tion. Tous Actes, Contrats, Obligations, Déclarations qui sont faites par des Jésuites, sans son pouvoir spécial, & sans son ordre exprès, sont absolument nuls, & n'obligent ni la Société en général, ni les Jésuites en particulier. Telle est la Loi de l'Institut.

On ne doit pas s'étonner après cela, de voir les lésuites de France s'embarrasser peu des désaveux & des rétractations faites par eux-mêmes, ou par leurs Supérieurs. Ce font des Actes nuls, par cela seul que le Général n'avoit pas donné ses pouvoirs pour les faire, ou qu'il ne les a pas ratifiés depuis qu'ils sont faits. Ainsi n'avant point ratifié les Déclarations faites en 1611 & 1626 par les Supérieurs de France, sur la sûreté de la vie des Rois: celles de 1710 fur le Livre du P. Jouvenci, de 1753 & de 1758 fur le P. Berruyer & fur le Busembaum, non plus que les rétractations du P. Pichon & de tant d'autres; tout Jésuite, par la régle même de ses Constitutions, doit tenir tous ces Acles pour nuls, fe conduire comme s'ils n'avoient point été faits. & rire en lui-mîme de la simplicité de cenx qui croyent, qu'il en est des Jésuites, comme de tous les autres hommes.

L'Université de Paris dans sa seconde Requête, au Parlement, en 1644, dit que « les Jésuites se mocquent ouvertement de leur Déclara-» tion de 1635, (donnée par tous les » Supérieurs de France, à l'Assemblée » du Clergé, sur les droits des Evêques,) & sont entendre Qu'elle ne » Les Oblige Point; & qu'elle a été » donnée & signée Par Des Person-» NES QUI N'EN AVOIENT AUCUN » DROIT NI POUVOIR». P. 37,

6°. On dira sans doute qu'au moins le Général pourra donner ses pouvoirs, & qu'il sera facile lors de l'Aste ou du Contrat, de se les faire représenter.

Mais les Constitutions nous apprenent, qu'on n'en aura pas plus de sureté, parce qu'il y a chez les Jésities, par rapport à ces pouvoirs, une pratique qui est de la plus grande utilité pour tromper les gens. C'est de montrer des pouvoirs qui ne subsistent point, & de présenter des Commissions bien libellées, détruites par des Actes secrets.

» Quoique le Général, disent les » Déclarations, donne aux Supérieurs » inférieurs les pouvoirs les plus étendus, dans des Patentes ostensibles. » qu'il leur envoie; asan d'inspirer à » leurs inférieurs plus de vénération » pour eux & plus de docilité, néanmoins par des Lettres screttes; il » peut les restreindre & les limiter » (a). Ainsi sur la soi de la Lettre ostensible, on croit tenir un Acte valable; & le Général par sa pièce secrette, pourra, quand il le voudra, mettre l'Acte ou le Contrat au néant.

On a vû dans la premiere Partie que ce fut par un artifice de ce genre, que le Général Tamburini trompa le Pape Clement XI au sujet des idolâtries de la Chine (b). Dans une Pa-

(a) Quanvis Generalis in Patentibus Literis ad Przepositos particulares missis, amplissimam eis facultatem imperitar, quò magis subditi eosdem venerentur, & humiliores ac submissiones se exhibeant, nihilominus tamen per secretas Litteras, hac potestas contrashi, prout convenire videbitur, & limitari potest. Declar. in Const. p. 2. c. 1. B.

(b) Le Sécretaire de la Propagande dans fon Mémorial à Benoît XIII, di qu'en 1710, dans le tems que le Général écrivoit aux Jéfuites de le soumettre, il derivoit une autre Lerre offentible à tous ces Jéfuites (dans laquelle) Il les encourageoit à prendre la défensé des Ristes Chinois. Il ajoute qu'en 1715, il y a lieu de douter, fi le Général n'envoya pas en même-tems une contre-Lettre. La raifon de ce doute, c'est que pareille chosé étoit

tente oftenfible, il fulminoit contre les Jésuites de ces contrées, & leur ordonnoit d'abandonner leurs cérémonies idolâtres; pendant que par une Lettre secrette, il leur inspiroit d'aller leur train. Ils viennent de faire la même manœuvre à Vienne, au sujet, des affaires de Portugal. Le Provincial dans sa Lettre publique, trouve fort répréhenfible, d'après les plaintes de l'Împératrice Reine, les discours peu mesurés tenus par les Jésuites d'Allemagne contre S. M. Portugaise; mais par une Lettre secrette il leur infinue de continuer. Dans le siécle dernier ils ont usé du même artifice, au sujet de la morale des Cafuistes. Au moins dans l'affaire de feu M. l'Evêque de Luçon, ils montrerent plus de franchise. Ils refuserent de consentir à l'Arrêt par défaut qu'il venoit d'obtenir , parce qu'ils n'avoient point de pouvoirs du Général, qui les missent en état de donner un confentement valable.

.7°. Mais supposons un pouvoir bien réel, sans contre-Lettres & sans fiction, même un pouvoir ad hoc: On

deja arrivée, & que les Jesuites ne cesserent pas de tenir la même c nduite. Supplem, aux Réflex. d'un Portugais, p. 155 & 160, n'en sera pas plus avancé; l'Institut y pourvoit encore: « Quoique le Général, disent les Constitutions, communique se pouvoirs aux Supérieurs insérieurs, il demeure cependant le maître d'approuver, ou de casser, selon son bon plaisir, tout ce qu'ils auront fait en conséquence » (a). Ainsi malgré le pouvoir non sistir, on et tient rien: l'Aête ou le Contrat pouvant encore devenir nul, au gré du Général, & ce Général réside à Rome.

8°. On dira que si le Général s'avise de tout casser, sans s'embarrasser des pouvoirs qu'il aura donnés, on en

demandera justice.

On le pourroit fans doute à l'égard de tous les autres Corps. Mais pour les Jéfuites, leur Institut y met bon ordre. Car outre que le Général réside à Rome, & qu'il n'est pas permis d'appeller de ses Jugemens, même au Tribunal du Pape (b), on vient de voir

(a) Omnem habet autoritatem in Societate. Conft. id. 5. 1. Nulli de Societate ab Inc-

<sup>(</sup>a) Quamvis aliis inferioribus Præpofitis.
. Guam facultatem communicet, poterit tamen approbare, rescindere, quod illi fecerint, & in omnibus quod ei videbitur confesituere. id. §. 20.

que le Général lui-même a droit de citer devant lui, ceux qui ne feroient pas contens de cette maniere d'agir, & de les juger fouverainement sansforme de procès. Ainsi par la Loi de l'Institut, il est seul Juge dans sa propre cause, & le fort des Actes & des Contrats dépendra de sa volonté seule.

9°. On répondra qu'au moins lorsque le Général aura ratifié l'Acte ou le Contrat, ils deviendront inviolables. Point du tout. Car quand le G6néral les auroit même exécutés, il n'en fera pas lié davantage : le Contrat ou l'Acte n'en seront pas plus en sûreté. dès que l'utilité de la Société demandera, que ce lien cesse, & que l'Acte & le Contrat soient détruits. Il n'y a point d'Acte plus facré que les Testamens, ni de contrat plus inviolable par sa nature, que la soumission d'exécuter les dernieres volontés d'un Bienfaiteur : or, dit encore l'Institut, le Général « peut changer la destina-» tion des legs faits à ses Colléges, ou wà fes Maisons, & les appliquer à un

titutis, Ordinationibus.. & mandatis.: Præpofiti Generalis.. etiam ad Summum Pontificem..nif de speciali Summi Pontificis licentiå, appellare lices. Summar. mot, Appellatio. usage nécessaire, dissérent de celui pour lequel ils ont été donnés. Il peut au aussi pour des nécessités urgentes, our même pour de simples utilités évidentes, vendre, aliéner, échanger les biens donnés, sans s'embarrasser des dernieres volontés du Testateur. Et non-seulement le Général le peut; mais il peut donner le même pouvoir à tous les Supérieurs insérieurs (a).

Il est vrai que, selon l'Institut, il saut user prudemment de cette pratique délicate, & prendre garde sur toutes choses, que ceux qui sont chargés de payer ces legs, n'en soient instruits; de peur qu'en étant scandalisses, ils ne s'avisent de vouloir ne

(a) Possunt omnes nostri Praposti...com mutare ce uno silu ad allum necessimi, elegata quæ re inquintur nostris Collegiis aut Domibus, dummodò id flat sins scandalo corun a quos souvivo talium Legatorum perinte. Hanc facultatem sibi reserva Generalis, Compend mot, Commutatio.

Poffune pro eme gentibu & evidentibus utilitatibus. vendere, alienare ac permutare quælibet bona... KONOBSTANTIBUS ULTIMIS TESTATORUM VOLUNTATIBUS. GEG Generalis PRUDENTIA requiritur & CONSCENTIA oneratur. id. mot, Allenatio. \$.5.

plus payer. Mais cet inconvénient mis à part, & si le fecret est bien gardé. le fort de l'acte ou du contrat, est laissé à la discretion du Général, ou comme, le dit l'Institut, à sa prudence; il n'en est comptable qu' à la conscience.

. Ainsi la conscience & la prudence du Général, sont en derniere analyse. la seule sûreté des actes & des contrats que font les Jésuites. Mais c'est la conscience & la prudence entendues dans le sens de l'Inftieut ; c'est-à-dire, que s'il est utile aux Jésuites, de détruire ces actes & ces contrats, la confcience le permet; & que si le secret peut en être bien gardé, la prudence se réunit à la conscience, pour dire qu'ils peuvent s'en jouer à leur gré. L'instruction (manuscrite & Françoise) pour le Noviciat porte ces mots: » Quoique nous ne nous engagions pas » par des contrats formels, à prier pour » les morts, ou pour nos bienfaiteurs... » il ne faut pas que nous soyons moins » fideles à payer nos dettes, parce » qu'on s'en fie à notre parole. » Ainsi, dans les fondations, quelque précaution qu'on puisse prendre, tout porte sur la seule parole des Jésuites. Il n'y a de leur part ni engagement qu'on puisse les obliger de remplir, ni contrat formel.

Qu'on rapproche de cela cet autre manège de l'Institut, pour opérer que des vœux folemnels ne foient que des vœux simples; pour rendre conditionnels des vœux absolus; pour faire dépendre de la Société seule, la durée des vœux perpétuels; pour mettre en état, selon son intérêt, de conserver des biens, d'en acquérir, de succéder. malgré des vœux de pauvreté; de rentrer dans le siècle & de s'y marier, malgré des vœux de chasteté; en un mot pour lier les hommes, fans qu'elle même soit liée; & pour les forcer de rester malgré eux dans son sein, sans qu'on puisse la forcer de les y conserver malgré elle. Qu'on en rapproche encore ses équivoques, ses restrictions mentales & ses directions d'intentions dans la morale; sa probabilité pour la doctrine & pour la conduite ; la mobilité de son Institut, qu'elle peut changer fuivant les tems & les lieux; la clause artificieuse qu'elle ajoute presque toujours à ses engagemens, sans préjudicier à notre Institut & à nos priviléges; ou le tout selon les Constitutions & la coutume de la Société.&c. C'est partout le même esprit : partout la Société veut her les autres à soi, sans se lier à personne.

Ausi, quand on joint sa moralepratique à la théorie de son Institut, combien de promesses violées, c'engagemens éludés, de tergiversations dans les actes, de mauvasse soi dans la maniere de les exécuter, & pour le dire avec M. de S. Pons (a), combien de désavœux désavoués, & de rétractations rétractées!

On en a vû des preuves multipliées dans la premiere Partie de cet ouvrage; & l'on y a entendu les Universités du Royaume & les Curés de Paris faire remarquer, soit au Parlement, soit au Roi, que la principale regle des Jésuites est de n'en avoir point de certaines; que toutes leurs déclarations sont conçues en paroles incertaines, afin qu'il leur soit permis de les désavouer , révoquer (ou) interpréter , quand bon leur semblera; qu'ils promettront & jureront toutes conditions, parce que rien ne les peut obliger par leurs Conftitutions; qu'il ne peut y avoir d'assurance en leurs paroles, promesses, offres & soumissions, puisqu'il n'y a que le seul intérêt & prosit de la Société, qui les affure & les arrête (b); qu'ils ne

<sup>(</sup>a) Mandement contre le P. Pichon.

<sup>(</sup>b) Tom. 1. p. 274. T. 2. p. 29 & 198.

se tiennent engagés par aucune promesse, aveu, désaveu, ni déclaration qu'ils aient faite; surprenant les hommes, & avançant leurs affaires par belles & spécieuses protestations, qu'ils ne font point de difficulté de mépriser & violer POUR L'ACCROISSEMENT ET COMMODITÉ DE LEUR COMPAGNIE, LE BIEN UNIVERSEL DE LAQUELLE ILS SONT OBLIGÉS PAR leurs Constitutions D'AVOIR EN TOUTES CHO-SES DEVANT LES YEUX(a); enfin, qu'il n'y a point de sûreté à contracter avec les Jésuites, & (qu'ils) ne gardent (pas même) cette fidélité commune que les Marchands, pour ne pas dire les corfaires, gardent religieusement entr'eux (b).

On se rappelle aussi ce que les Jédites disoient eux-mêmes en 1726 au
Parlement, qu'ils sont asserties à d'autres obédiences que ne sont pas les autres Religieux; & que si en France,
ils promettoient de penser comme la
France, à Rome, s'ils y étoient, ils seroient comme sont ceux qui y sont; c'esta-dire, qu'ils n'ont e fixe dans leurs

<sup>(</sup>a) Seconde Requête de 1644, p. 36. (b) Seconde Apologie en 1644, troisiéme Partie, chap. dernier.

fentimens comme dans leurs engagemens, que la loi de leur intérêt actuel, & que variant les uns & les autres selon les tems & les lieux, ils n'ont proprement ni créance fixe, ni bonne soi constante\*\*. On a vû plus

\* Ouant à la bonne foi, on a toujours remarqué dans les Jésuites ce singulier caractére de dire le oui & le non felon leurs intérêts. Dans les affaires de la Chine ils difoient à Rome: On nous calomnie; nous sommes soumis; & à la Chine: Nos accusateurs disent vrai; mais nous avons raison, & Rome a tort. De même dans l'affaire des Casuifles. le P. Annat crioit contre M. Pascal à la ca-Iomnie. Deux ans après le P. Pirot écrivoit au contraire qu'on ne les calomnioit pas, mais que leur morale étoit bonne. Le Pere Moya & le P. Estrix ont dit la même chose. Sur Busembaum, en France les Jésuites ont dit: Nous le condamnons & nous ne l'avons jamais enseigné: en Italie au contraire le P. Zacheria dit: Nous approuvons Busembaum; nous l'avons enseigné, & nous l'enseignerons toujours : le désaveu des Jésuites de France n'est qu'un effet de la crainte. Et en conséquence ils ont donné deux éditions nouvelles de ce livre détestable à Venise & à Geneve. Dans l'affaire du P. Pichon & dans celle du P. Berruyer, on retrouve la même méthode de duplicité. En France le P. Pichon est désavoué, à Basle il est soutenu, & sa doctrine est déclarée bonne. Le Pere

haut que la Religion chrétienne n'est même pour eux qu'une religion probable.

Plaçons ici deux faits récens, omis dans la premiere Partie, & qui montrent bien le génie de l'Institut dans ses contrats.

I. Un Chanoine d'Autun voulant faire chez les Jéfuites de cette Ville des fondations de falut, de missions &c, leur proposa 21000 livres en argent comptant. Les Jésuites promirent tout, & commencerent par prendre l'argent.

Le Fondateur voulut dans la suite se même une inscription pour en inscription pour en inscruire le public. Mais les bons Peres qui tenoient les deniers, opposerent leurs Constitutions, qui leur défendient, disoient-ils, de contraster aucune obligation civile pour des sonctions spirituelles.

Enfin, pour se débarrasser des instances du Chanoine, ils firent venir une Patente de leur Général, qui leur prescrivoit, non comme une fonda-

Berruyer est désavoué de même par les Supérieurs de Paris; & à Paris même ainsi qu'à Rome, les Jésuites soutiennent qu'il a raison, & que ceux qui les condamnent ont tort. Tone IV. M tion, mais à titre de pure libéralité; les Missions, Saluts &c., que le Chanoine avoit stipulés. Le tout se terminoit par ces mots sacramentels: de maniere cependant, que la nature de motre Institut y soit confervée dans tous se points; c'est-à-dire, de maniere qu'il n'y eût d'engagement, qu'autant que la Société le voudroit; & qu'elle demeurât la maîtresse à son gré la destination des deniers donnés.

Malgré la Patente, il n'y eut point de contrat; & le Chanoine ne reçut qu'un papier volant, dont il fut obligé de se contenter. Pourquoi avoit-il don-

né fon argent? (a)

II. La dame de la Malle demeurant à Bordeaux, voulut, à l'infçu de fon mari, fonder chez les Jéfuites de la Ville, un Salut tous les famedis à perpétuité. Les Jéfuites reçurent d'elle 10000 livres, & se chargerent du Salut. Mais l'engagement ne fut écrit que fur un Registre particulier, destiné par ces Peres à conserver la mémoire

<sup>(</sup>a) Ces faits sont tirés du Mémoire de l'héritier du Chanoine, qui en 1736, se pourvut au Parlement contre cette Fondation. Le Mémoire est de feu M. Aubry le pere.

des bienfaits qu'ils reçoivent. Il y fut figné par la Fondatrice, par le Supérieur & le Syndic de la Maison; mais les bons Peres demeuroient seuls mattres du Registre & de l'argent.

Par un contre-tems facheux, d'un côté le Supérieur s'avifa de changer, fans affez de secret, la destination du don, & de l'appliquer aux dépenses d'un tabernacle; de l'autre il prit des allarmes à la Donatrice, sur le peude solidité de la fondation.

Mais l'unique satisfaction qu'elle put tre des Jésuites, sut une Lettre datée du 6 Février 1748, dont voici le capital: « Cette sondation a été saite, » lui dit-on, comme se sont toutes les » autres sondations de notre Compagnie... Nous nous sommes engagés » de toutes les façons que NOTRE COM-PAGNIE PEUT S'ENGAGER ».

On peut juger par là de la folidité des autres engagemens de la Société. Car la fondation demeuroit en l'air; puisqu'on n'avoit contr'eux aucun titre pour les forcer à l'exécuter. Ils n'étoient point liés. Cependant ils se sont engagés, disent-ils, de toutes les façons dont leur Compagnie peut s'engager. Tant il est vrai que l'esprit général de la Société, est d'engager les au-

## ARTICLE XII.

DIXIÉME CHEF. La Société par la nature de son Institut peut réunir dans la main de son Chef de grands biens, & toutes les richesses nécessaires à des vives d'une aussi grande étendue, Son Institut lui en sournit tous les moyens possibles.

Les richesse étant le ners des Monarchies, de grandes richesses étoient nécessaires au vaste plan de la Société. Aussi l'Institut en ouvre aux Jésuires trois sources sécondes, le jeu de se vœux, les Colléges, & ses Missions.

1°. Le jeu de ses vœux. On a vû dans l'article VI l'utilité de cette ressource pour amasser des biens.

Tous ceux qui entrent dans la Société, font obligés de promettre, qu'ils fe déferont des biens qu'ils possédent actuellement, & de ceux qu'ils peuvent espèrer, aussi-tôt que le Général le

<sup>(</sup>a) Ce récit est tiré du Mémoire du mari, qui se pourvut au Grand Con eil contre cette Fondation, Le Mémoire est de M. l'Abbé Mey.

voudra. Or on a vu les précautions que l'Institut sait prendre, pour que la disposition de ces biens, soit toujours faite au prosit de la Société (a).

Le Jéluite peut les conferver malgré fes premiers vœux. Mais c'est la 
Société seule qui en perçoit les revenus, & c'est sur la quittance du Procueur de la Maison qu'ils sont perçus. 
C'est elle aussi qui seule en dispose. Le 
Jésuite est pauvre à l'este de ne pouvoir les administrer (b). Par-là, tous 
les revenus des biens possédes par les 
Jésuites, se réunissent dans le trésor 
de la Société, c'est-à-dire, comme on 
l'a vû à l'art. VII, dans la main du Général, administrateur unique de tous les 
biens.

Quand le moment est venu pour le Jésuite de disposer du sonds des biens; & ce moment dépend toujours du seul Général, qui le recule ou l'avance, selon se intérêts: il faut au Jésuite un pouvoir spécial du Général, ou du

(a) Voyez sur tout cet article l'article vi.

<sup>(</sup>b) Si quibusdam ad tempus proprietas bonorum permittitur, usum tamen ad propriam utilitatem nulli esse concedendum, Regulæ, cap. 10. N°. 20. Miii

Provincial (a). Il ne le doit jamais faire par sa propre volonté, nutu proprio. Ce seroit blesser son vœu de pauvreté. Il le doit toujours faire de la maniere la plus parfaite : il doit même s'en rapporter à des Jésuites, qui de leur côté doivent toujours lui conseiller la plus grande perfection. Et cette perfection en quoi confiste-t-elle, selon l'Inftitut ? 10. A n'en point disposer en faveur des parens; 20. A donner tout à la Société: non pas à l'un de ses Colléges, ou à l'une de ses Maisons, il y auroit en cela trop d'imperfection ; mais en général à la Société, afin que fon Chef puisse faire de ces biens ce qu'il voudra.

Par-là, tous les biens que peuvent posséder tous les Jésuites de l'Univers, quand ils entrent dans la Société, sont acquis au Général.

Devenus Jésuites, l'Institut veut qu'ils puissent encore succéder à leurs

<sup>(</sup>c) La cinquiéme Congrég. Decret. 593 déclare violateur du vœu de pauvreté, le Jésuite qui après les trois premiers vœux disposeroit de ses biens, sans la permission du Supérieur. Congregatio . . . declaravit eum qui coft emissa tria vota substantialia... fua bona distribueret, fine Superioris faculrate, votum paupertatis Societatis violare.

parens, ou du moins que la Société succéde à leur place. Et ce droit de succéder dure autant qu'il plaît au Général. Car il dépend de lui d'accélérer ou de retarder le tems des vœux de Coadjuteur ou de Profès, qui seuls en privent. Encore c'est par condescendance de la part de la Société, qu'on renonce par-là à recueillir les successions. Car en soi, selon l'Institut, les successions feroient compatibles avec ces vœux. Voilà donc encore une seconde masse de biens qui enrichit le trésor du Général.

Enfin se trouve-t-on dans des Etats gênans, comme l'est la France; ou dans les autres Etats, se présente-t-il des sinccessions à recueillir, après qu'on a fait ces vœux de Coadjuteurs, que l'Institut par cette raison politique ne donne que pour vœux simples? L'Institut y pourvoit. Il présente l'expédient commode, de renvoyer au siècle ces Jésuites héritiers, pour qu'ils puissent recueillir ces successions; & de les reprendre ensuite avec les biens nouveaux qu'ils auront recueillis. Troissem masse que cet adroit manége réunit

aux deux autres.
II. Les Colléges. La Société est pauvre; la pauvreté font ses entrailles, sa Miv mere, le cher objet de sa dilection. Voilà l'amorce pour les simples & pour les crédules.

Mais 1º. Elle a 612 Colléges, & 300 Maisons de résidence ou de probation, qui ne sont que des dépendances des Colléges. Or, selon l'Institut, chacun de ces Colléges & de ces Maisons peut être riche. Aussi ne peut-on nombrer les richesses de ces 1011 Colléges & Maifons, les opulentes Abbayes qui y font unies, les dépouilles de tous les autres Ordres qui s'y font accumulées . les usurpations de bénéfices ou de domaines que les Jésuites ont faites , sous ce nom , depuis deux fiécles ; par exemple leur Collége de Prague a 150000 livres de rentes. Les seules unions de bénéfices faites aux Colléges de France, sous le régne des Peres de la Chaise & Tellier, fuccessivement Confesseurs de Louis XIV, font innombrables : on n'y a respecté ni loix, ni régles, ni bienséances : on a conquis par adulation, par intérêt, par autorité même, tout ce que la Société a jugé lui convenir. Eh ! quelle somme de richesses & de revenus n'en a-t-il pas résulté ? Cependant dès 1626, bien avant ce régne des deux Jésuites, les Universités de France s'écrioient déjà, sur les Collèges

257

dien rentés des Jésuites, auxquels ils ont fait unir, pour ne dire accrocher des meilleurs & plus riches bénéfices de ce Royaume, joint & incorpore plusieurs terres & héritages, bâti autant de Palais qu'ils ont de Maisons. Les contrats de leurs revenus, ajoûtent-elles, O les actes de leurs unions de bénéfices à leurs Collléges, sont en si grand nombre, qu'ils ne le peuvent plus cacher & latiter; leurs Colléges en plusieurs lieux sont des palais & maisons de Rois & Princes, tant en revenus qu'en beauté. S'il en étoit ainsi dès 1626, quelles sont donc leurs richesses aujourd'hui? Eh! comment n'envahiroient-ils pas tout ? Leur Institut leur permet la simonie même, dès qu'il s'agit de s'approprier des bénéfices \*. A Rome même, dès 1564,

<sup>\*</sup> Le Compendium ou Summarium, au mot Simonia dit: În unionibus, annexionibus, încorporationibus.. Gu receptionibus Monafteriorum, Prioratuum, vel aliorum Beneficiorum Ecclefalicorum, pro noftă Societate faciendis, poffunt omnes Præpofiti ac Rectores cum Prælatis ac perfonis quu Monaftetia Gu Beneficia huiufmo!i obtinent, voluntque dimittere a! commodum Societatis.. inire conventionst & pacta quæ Illicita, & quoniam app?! lied confirmatione carerent, Expresse prohibita CEBE

le Clergé représentoit à Pie IV, que s'il ne réprimoit la cupidité des Jésuites, ils s'empareroient au premier jour de tous les bénésies, & même de toutes les Paroisses de Rome.

2°. Cé titre de pauvres n'est que pour les seules Maisons Prosesses, pour ceux d'entre le petit nombre des Profès, qui les habitent. Or ces Maisons ne sont qu'au nombre de 24. Ainsi ce seroient 24 Maisons pauvres contre 1011 Maisons riches. C'est donc déja une parade de pauvreté, qui se réduit à rien.

Mais ce titre même de pauvres, est encore, selon l'Institut, une source

SERENTUR. On voit que le Compendium l'applique fans façon à la Simonie. Il ajoure, il est vrai, que les Jéfuites s'approprient ce privilége fingulier, d'après les Camaldules & les Benédichins. Mais ces deux Ordres et les vertent de la Simonie, comme appliquer leur privilége à la Simonie, comme les Jéfuites le font ici pour eux-mêmes. Au refte la Simonie ne doit fe faire qu'avec le confentement du Général; c'est-à-dire, qu'il est permis aux Jéfuites d'être Simoniaques, pourvû que le Général confente qu'ils le Gient: hac facultate nulls utauts p's fi qu'il de precedenti occurrar, consultatur Gene-

abondante de richesses pour la Société.

Car d'abord, ces pauvres Profès peuvent avoir des Maisons de Ville & de Campagne ; le nécessaire , l'utile , le convenable & le commode. On l'a vû dans l'art. VI. §. 5. L'Institut va plus loin. Ils peuvent recevoir: premierement des biens-fonds à titre de fabrique, pourvû qu'ils ne les administrent pas immédiatement par eux-mêmes; secondement des rentes à titre d'aumônes perpétuelles, pourvû qu'on les leur donne sans contrainte; troisiémement des terres & des maisons, soit pour les garder en certains cas, soit pour les vendre, & s'en appliquer le prix; quatriémement toutes les fommes d'argent, & tous les effets mobiliers, qu'on voudra leur donner, pourvû qu'ils dirigent leur intention à ne pas les recevoir comme rétribution de Messes, ou d'autres fonctions spirituelles (a).

Non-seulement, quoique pauvres, ils peuvent recevoir tous ces biens; mais à ce titre même de pauvres, leur Institut les oblige en quelque sorte à les demander. Ce n'est pas qu'un Dé-

(a) Voyez art. VI. 5.5.

cret de leur seconde Congrégation tenue en 1565, ne leur ordonne pour la plus grande édification, de ne point prefser les Externes, à donner aux Jésuites plutôt qu' aux autres pauvres (a). Mais c'est encore ici la décoration.

Car, 1°. chaque Maison doit avoir des Prosès destinés à solliciter, en saveur de la Société, les libéralités publiques (b).

20. Ceux des Jésuites qui confessent les Grands, sont de même obligés d'insisser sans relâche, pour leur inspirer de la bienveillance, & les incliner en faveur de la Société (c).

3°. D'un côté il y a des excommunications lancées par l'Institut, contre toutes personnes quelles qu'elles soient, qui oseront détourner les sidéles de don-

(a) Quamvis eleemofynis vivat Societas; & opus bonum fit, eleemofyna Societati collata, tap. tamen ad majorem zdificationem placuit przcipere noftris omnibus, ut nulli externo suadeant, . . ut nobis potins quam aliis pauperibus, dent eleemofynam. Congr. 2. Con. 22.

(b) Art. VI. ibid.

(c) SEMPER infiftat, ut Principem benevolum ac propentum habenterga Societatem, Ordin, Gener. c. 2. de Confejar. Principum, \$.12. ner leurs biens aux Jésuites: un Evêque pour ce crime seroit même privé du gouvernement de son Eglise (a), & sans doute un Roi le seroit aussi de sa Couronne. De l'autre, l'Institut promet de répandre à pleines mains sur ceux qui donneront, les graces & les indulgences, les rosaires & les Associations aux bonnes œuvres de la Sociations aux bonnes œuvres de la Sociation sa les dispensas de la sociation se la section de la mesure sur les degré du don.

« Chaque année, dit le P. Jouven-» ci (c), la Société offre en général pour

(a) Mandatur Ordinariis ... Er quisuseunque .. ne Christi sideles nobis eleemosinas erogare, prohibere præsumant .. & ab ejusmodi persuasionibus, inhibitionibus & mandatis omninò abstineant .. Eo iplo Ordinarii incurrunt .. suspensionem à regimine & administratione suarum Ecclessarum. Inferiores verò ab eis Sententiam excommunicationis iplo sacto incurrunt. Compenda mot, Eleemosma. Plaid. p. 365.

(b) Fundatores præterea ac Benefactore Collegiorum, participes pecculiariter efficiuntur omnium bonorum operum, que. • in reliquá Societate, Dei gratiá, fiunt. Confe p. 4. 6. 2. 5. 5.

<sup>(</sup>c) Hist. Soc. Jes. p. 321.

» les Bienfaiteurs plus de 70000 Mef-⇒ fes, & au moins 100000 rosaires de

» la Bien-heureuse Vierge.

» En particulier, si quelqu'un fait » du bien à nos Maisons, aussi-tôt, sui-» vant la grandeur du don, on y ré-» pond par plusieurs milliers de Messes

» & autres prieres.

» Par exemple, on célébre pour les » Fondateurs des Colléges, ou d'au-» tres Maisons, 30000 Messes, & l'on » dit à leur intention 20000 Rosaires » pendant leur vie, & autant après leur » mort; & cela pour chaque Maison » qu'ils auront fondée. En forte que si » quelqu'un fondoit deux Colléges, ou » deux Maisons, il auroit de droit 2 120000 Messes & 80000 Rosaires.

» Enfin de 480000 Messes qui doi-» vent être célébrées chaque année dans » toute la Société, la plus confidérable » partie est en faveur de ceux qui par » leurs bienfaits, ont mis les Jésuites » dans leurs intérêts, qui Societatem » beneficiis obstrinxerint. »

Et l'on doit remarquer, que c'est d'après l'Institut lui-même, que ces Peres passe-fins en usent ainsi pour amorcer les peuples. Car les Constitutions prescrivent trois Messes par tous les Prêtres de la Maison fondée. &c. il y a des Rosaires à proportion par ceux qui ne sont pas Prêtres. Elles observent néanmoins fort judicieusement, que ces libéralités spirituelles ne doivent avoir lieu, que pour ceux qui auront fait la dépense d'un Collège, ou d'une Maison complette. Car pour ceux qui ne l'auront pas entierement completée, ce sera au Général d'arbitrer la portion de ces faveurs, qu'il conviendra de leur départir (a). « Telle » a été, continue le P. Jouvenci, l'i-» dée de S. Ignace & l'amplitude de so fon cœur libéral & reconnoissant, » qu'ayant défendu aux fiens, de rece-» voir aucune rétribution pour la célé-» bration des faints Mystéres, il a vou-» lu que la céleste victime profitat aux mortels, & surtout à ceux qui au-» roient obligé MAGNIFIQUEMENT la » Société. Il se montroit d'autant plus ⇒ attentif aux intérêts du genre humain, qu'il confultoit moins ceux de » sa Société » (b).

(a) Quod dictum est, observari omnino conveniet erga eos, qui completa Collegia facient. Cum iis autem qui aliquod duntaxaz principium dederint, ea pars corum præstabitur quam Generalis præstandam judicaveritt. Declar. in Const. ibid. E.

(a) Ea mens S. Ignatii fuit, ea grati pec-

» Heureux défintéressement! s'écrie » sur cela l'Université, plus avantageux mille fois, que les rétributions » que reçoivent les autres Religieux; » puisqu'il a tant contribué à faire éri-» ger 24 maisons de Profès; 59 mai-» sons de probation; 340 résidences; » à doter 612 Colléges; à entretenir 200 Missions; à teablir 157 Sémi-» naires & Pensons; à nourrir & ha-» biller 1998 Jésuites, sans compter » leurs différens domestiques».

En esfet, la Société a très-sidelement usé de ces ressources que l'Institut lui sournit. Dès 1564, Pasquier faisoit remarquer au Parlement, tant de biens & de richesses qu'ils avoient acquis en ce nouvel Ordre. M. Arnauld, dans son Plaidoyer de 1594; disoit qu'en 30 ans ils avoient déja 230000 livres de rente dans le royaume; & en 1597, M. du Belloi, Avocat-Général de Toulouse, gémissoit de ce qu'ils s'étoient enrichis... aux dépens de nos substances & sacultés,

toris amplitudo, ut chm accipi stipendium anobis.. vetaret, cœlestem hostiam prodesse mortalibus, ac presentim de Societate preciate preciate meritir, volucit. Tanto splendidus, generis humani commodis serviens, quamto minus consulebat suis. Hist. Soc. id.

'& à l'exhérédation d'un infini nombre de familles (a).

Henri IV leur reprochoit de même en 1599, la convoitif apilis avoient montré avoir, à prendre pied & autorité en son Feat, à s'accroître & s'enrichir aux dépens d'un chacun; & M. Servin s'élevoit contre eux en 1611, sur ce qu'ils avoient fait de tems en tems pour s'accroître, se sourant dans les maisour, pour s'avoir les secrets, & en tirer les biens, s'ingérant en toutes affaires, sous ombre de maniement des rens confeiences.

Enfin, l'Université de Paris se plaignoit aux Etats de 1614, de cé qu' aux meilleures Villes du Royaume, ils ont tiré en leur Société des biens & des revenus immenles & incroyables. Et il faudroit etse aveugle, leur distielle en 1644, pour ne pas voir que vous êtes extrémement altérés en cette matiere des richessesses.

On a vû, dans la premiere Partie, les différens expédiens que les Jéfuites ont fçu mettre en ufage, pour dépouiller ainsi les familles: aumônes, fondations, donations, testamens, dons

<sup>(</sup>a) Voyez ci-devant, T. 2. p. 42. (b) Seconde Apologie, p. 192.

manuels, dépôts, foustractions, usurpations &c, tout leur a été bon; & l'histoire de la Société n'est qu'un enchaînement de spoliation des Citoyens; de richesses enlevées aux Etats, de mille sçavoir-faire artificieux mis en pratique pour s'enrichir; & ces moyens, l'Institut les fournit pour la plupart\*:

III. Mais les Missions sont une mine plus abondante encore pour les Jétiutes. Car l'essence de leur vocation étant de parcourir les diverses parties du monde (a), & le Général ayant le droit d'envoyer ses Jésuites en Mission par-tout où il veut, on sent qu'il ne choisst pas les contrées les moins intéressantes pour son trésor. « En quels » pays donc s'acheminent-ils, dit Pas.

\* Le Supplément aux Réflexions du Porştugais nous apprend qu'à Rome, l'aumône produir par an aux Jéduites 40000 Ecus Romains, c'est-à-dire, plus de 260 mille liva e qu'en très-peu de tems trois familles Romaines seulement, viennent de saire entres des biens dans le trésor de la Société pour plus de 130 mille Ecus Romains, qui forment plus de 810 mille livres (N°. 20.) U'Ecu Romain vaut 6 liv, 13 s. 4 deniers.

(a) Cum. juxta nostræ Professionis rationem. ad discurrendum per has & illas mundi partes, parati esse debeamus. Exami

c. 4. S. 35.

» quier? en ces pays plus éloignés de » nous, quas Indias vocant, qu'Igna» ce avoit ajoutés artiftement, comme » chofe plus difficile à exécuter que la » Turquie (a); c'est-à-dire, ajoute » l'Université, aux seuls endroits de » l'Orient qui leur sont utiles pour le » commerce, (ayant) abandonné les » Pays Septentrionaux, où il n'y a » rien à gagner (b).

Aussi, des 1594, les Jésuites disoient au Roi : « Nous avons des Col-» léges au Japon, reculé vers l'Orient ⇒ de notre hémisphere; nous en avons » vers l'Occident au Bresil, qui est le » commencement de l'Amérique; en » Lima & Cuchain, qui est la fin du » Perou, & extrémité du Ponent; au » Méxique, qui tient le milieu de ces » deux régions. Vers le Septentrion » en Goa, ville & pays faifant les deux » tiers du pays de Lisbonne au Japon, chemin de 6000 lieues. Nous » en avons en plusieurs endroits tant » de l'Inde orientale, qu'occidentale... » Sans avoir Colléges dressés, les ou-» vriers de cette Compagnie ... fré-

<sup>(</sup>a) Catéchisme des Jés, chap. 17. (b) Seconde Apologie de l'Univers, 1643, groisième partie, p. 39.

na quentent les pays du Mont-Liban; » de l'Egypte, de l'Afrique & de la ■ Chine (a).

C'étoit avoir bien choisi ses positions; car de ces riches contrées sont nés pour le Général des fleuves d'or : & voici comment.

1°. Si les Jésuites ont établi des Colléges dans toutes ces régions, c'est pour pouvoir fous ce nom y multiplier

leurs acquisitions.

2°. Indépendamment des Colléges, on sçait l'odieux esclavage où ils réduisent leurs Indiens de l'Uraguai & du Paraguai, sous prétexte de leur faire imiter la pauvreté de l'Eglise primitive de Jérusalem. Les Manifestes du Roi de Portugal & la Bulle de Benoît XIV en 1740 ne permettent plus den douter. Or qui pourroit apprécier les biens que doivent procurer à la Société, les travaux sans relâche de ces cinq ou six cent milliers de victimes?

3°. Quelle source inépuisable de richesses n'est-ce pas encore pour les Jésuites, que ce commerce sans bornes & en tout genre, qu'ils font dans

<sup>(</sup>d) Très-humbles Remontrances & Requête au Roi.

toutes ces parties du monde? Ils ont obtenu de Grégoire XIII, à ce titre de pauvres dont ils sont si jaloux, & qui les a toujours si bien servis, la permission de commercer dans ces contrées éloignées. « Ils n'avoient pas, » disoient-ils, d'autres moyens d'y sub-» fister: ils ne pouvoient maintenir » leurs Colléges, leurs Séminaires, & » leurs autres Maisons & résidences. » ni demeurer enfin au Japon, (par \* exemple) fans la marchandife: pour » le bien de (ces) Eglises & de ces » Fideles, qui étoit une chose si gran-» de, il étoit nécessaire qu'ils maintins-> fent & qu'ils continuaffent leur né-» goce » (a).

C'étoit pour le faire plus à leur aife, & fans témoins incommodes, qu'ils avoient obtenu du même Pape, d'être les feuls qui pussent aller en mission au Japon; bien résolus de tenter dans la suite, d'en obtenir autant pour toutes les autres contrées de l'ancien &

du nouveau monde.

Il est vrai que ces deux priviléges ont été révoqués depuis par les Pares; mais les Jésuites, par un seul mot de

<sup>(</sup>a) Morale-Pratique, T. 7, p. 3. chap. 9. troisséme point.

leur Général, ont le droit d'anéantir ces révocations. Aussi ont-ils été toujours leur train. D'un côté, par des calomnies & des violences dont on voit les preuves dans la Morale-Pratique. dans les Mémoires de M M. des Miffions Etrangeres, dans ceux du Pere Norbert, dans les Lettres de M. Favre, &c; ils ont fait tous les efforts imaginables pour demeurer seuls dans les diverses Missions, au moins par l'expédient des voies de fait. Combien de requêtes & de plaintes publiées à ce sujet, par les Franciscains, les Dominicains, les Missions Etrangeres, par les Evêques Vicaires Apoftoliques qu'ils ont persécutés pour les forcer de fortir de ces Missions? De l'autre, malgré tous les Decrets des Papes, ils ont continué & continuent encore publiquement leur négoce.

encore publiquement leur négoce.

Sur le premier point, voici ce qu'en dit M. PÉvêque d'Héliopolis dans un Mémoire pour la Propagande, de 1677.

Les perfécutions des Jétuites contre les Vicaires Apostoliques & leurs Missionnaires, ont toujours continué.

Missionnaires, ont toujours continué, nué... dans les Royaumes de Tonquin, de la Cochinchine, de Cambaye, de Siam; en un mot, dans tous les lieux où ces Peres font ré-

idens... Les Jéfuires ne se sont pas contentés de persécuter les Misson naires du saint Siége dans l'Orient; ils l'ont encore fait en Europe, dans la Cour de France, dans celle d'Espagne, dans la Cour de Portugal en Flandres, jusques dans Rome. Ainsi, cette persécution n'est pas l'ouvrage de quelques particuliers, mais de la Société entiere... Ils ne se sont pas contentés d'exciter la persécution dans les Indes; ils l'ont reduce générale dans toutes les parties du monde chrétien ».

Sur la continuation du négoce, en 1644, l'Université de Paris leur reprochoit cette avarice insaitable qui se glisse, leur dit-elle, dans les desseins de voire piété la plus pompeufe, & qui vous fait courir les mers les plus reculées, pour y chercher autre chose que da ames, comme vous en avez été convaincus par des contrais autentiques (a). M. Evêque d'Héliopolis constate le même fait: « cette persécution est appuyée sur trois sondemens, qui sont les trois vûes que 
» la politique inspire aux Jésuites. La

<sup>(</sup>a) Réponse à l'Apologie du P. Caussin,

premiere est, qu'ils ne veulent ne supérieur, ni égal en quelque lieu que ce foit.... La seconde est de cacher à l'Europe ce qu'ils font en ces pays, surtout le commerce qu'ils font en ces pays, surtout le commerce qu'ils veulent continuer malgré les des pares qui leur sont parfaitement connues. La troissem est d'empêcher qu'on n'ordonne des clercs & des Prêtres du pays, asim qu'ils sient toujours les mastres absolut de ces Eglises. « Il est constant, dit M. Martin Commandant Général à Pontichery, qu'a-

» près les Hollandois, les Jésuites font ⇒ Îe plus fort commerce des Indes, & » le plus riche. Il surpasse même celui » des Anglois ... même des Portugais, » qui les y ont amenés (dans les Indes). » Il peut y en avoir quelques-uns qui » (y) viennent ... par le ; .. mais ils ont très-rares , ET CE NE SONT PAS D CEUX-LA OUI CONNOISSENT LE SE-DO CRET DE LA COMPAGNIE. C'en sont » d'autres qui sont de vrais Jésuites sé-» cularisés, & qui ne paroissent point » l'être, PARCE QU'ILS N'EN POR-" TENT POINT L'HABIT; ce qui fait » qu'on les prend à Surate, à Agra, » à Goa, & par-tout ailleurs où ils

n font établis, pour de véritables Mar-» chands de la nation dont ils portent le » nom. CAR IL EST CERTAIN QU'IL NY EN A DE TOUTES NATIONS, MES-» ME D'ARMÉNIENS ET DE TURCS. » & de toute autre qui peut être utile » & nécessaire aux intérêts de la So-» ciété.

» Ces Jésuites déguisés s'intriguent » par-tout...La secrete correspondance » qu'ils entretiennent entr'eux...les » instruit mutuellement des marchan-» dises qu'il faut acheter ou vendre, & » à quelle nation, pour y faire un profit » plus confidérable ; enforte que ces Jéso fuites masqués font un gain immense » à la Société, & ne sont responsables » qu'à elle, dans la personne des autres Jésuites qui courent le monde sous le » vénérable habit de faint Ignace, & » qui ont la confidence, le secret & l'or-» dre des Supérieurs d'Europe.

» Ces Jésuites déguisés & dispersés » par toute la terre, & qui se connois-> fent tous par des fignaux circulaires (comme les Fray-Maçons), agissent ntous sur le même plan.... Ils en-» voyent des marchandises à d'autres » Jésuites déguisés, qui font dessus un » très-gros profit pour la Société, les » ayant de la premiere main. Cepen-Tome IV.

adant ce commerce ... fait un tort considérable à France... J'en ai souve vent écrit à la Compagnie... (mais) s'jen ai reçu des ordres très-précis (sous Louis XIV.) & souvent réi-trés, d'accorder & d'avancer à ces Peres, tout ce qu'ils me demande-roient... Le seul Pere Tachard doit actuellement à la Compagnie... plus de 450000 liv... Ceux qui, comme le Pere Tachard, vont & viennent d'Europe, sont comme les Directeurs & Receveurs Généraux ambu-lans de la banque & du trasse (a).

Dans les Isles Antilles, le Pere de la Valette gagne moitié sur la valeur des fonds qu'il se charge de faire passer en France; & presque tous les fonds de ces Isles passer les mains. En Portugal les Jésuites avoient à eux des vaisseaux destinés uniquement à leur service: les procédures du Cardinal Saldanha constatent ce négoce & son universalité. Toutes les relations des voyageurs dans les Indes Orientales, parlent de même avec surprise de l'étendue de leur commerce. En Europe, même en France, ils ont des banques dans

<sup>(</sup>a) Voyage de Duqueine Chef d'escadre, T.3. p. 15 & luiv.

les Villes les plus commerçantes, telles que Marseille, Paris, Gênes, Rome, &c. Dans toutes leurs Maifons d'ailleurs ils vendent publiquement des drogues, & pour s'y autoriser en quelque forte, ils se sont fait accorder par le Pape Grégoire XIII. le privilége d'exercer la Médecine. Leur Apoticairerie de Lyon est célébre. Celle de Paris qui l'étoit déjà beaucoup, le devient encore plus, par la faisse que les Apoticaires viennent de faire, de leur Thériaque. A Rome même, malgré le soulevement des Négocians, & les défenses du Pape, ils font publiquement le commerce de boulangerie, d'épicerie, &c. Qu'on imagine 20000 Négocians \* répandus dans tout l'Univers, depuis le Japon jusqu'au Brésil, depuis le Cap de Bonne-Espérance jusqu'au Nord; tous correspondans les uns des autres; tous foumis aveuglément à un seul homme, & ne travaillant que pour lui; ayant 200 Missions qui sont autant de comptoirs; 612 Colléges & 423 Maisons tant Professes.

<sup>\*</sup>Des 20000 Jésuites qui portent l'habit, tous peuvent ne pas servir au Négoca Mais combien de Jésuites du dehors, destinés uniquement au commerce, qui les remplacent & au de-là ( N ij

que Noviciats & Résidences, qui sont autant d'entrepôts; & qu'on évalue, s'il est possible, quel peut être le produit incrovable d'un commerce de cette

prodigieuse étendue. 4°. Il n'y a pas d'apparence, que le commerce d'argent, ou plutôt l'usure, foit entré dans l'étonnante permission de Grégoire XIII. Cependant « le Car-» dinal Tournon, assurément sans le » chercher, disent Messieurs des Mis-» fions Etrangeres, trouva qu'à Рекіп, » les Jésuites faisoient un commerce » d'argent, qui ne s'accorde gueres » avec l'Evangile, prêtant à 25, 26 & 27 pour cent. L'usure est modeste. Il » est vrai, ajoûtent ces Messieurs, que » les Jésuites dans ces prêts usuraires » apportent un adoucissement, qui fait » que les Infidéles leur sçavent gré du » plaisir qu'ils semblent leur faire. C'est » qu'ils en tirent (en cela même ) un in-» térêt un peu moins fort qu'ils ne per-» mettent à leurs Chrétiens.... Selon » la morale qu'ils leur enseignent, il » (leur) est libre de prendre jusqu'au » denier trente & au-delà; & eux ils » (ont la générolité de) se contenter » d'un peu moins. Cela ne laisse pas de » les accommoder. Et l'Empereur ( de » la Chine ) qui les connoît peu scrupu> leux fur cet article, s'est mis d'intel-» ligence avec eux , pour leur faire plai-» sir à peu de frais. Il leur a prêté une » fomme de 10000 écus, à dessein qu'ils » la fissent valoir par cette voie là, afin » que du profit qu'ils en retireroient. sils pussent faire travailler au nouveau » bâtiment de leurs Eglises. » Le Légat trouva la même chose à la Chine proprement dite. Ils exigeoient 480 liv. d'intérêt par an, pour un prêt exigible de 2000 liv. M. Favre Provisiteur à la Chine dit même, qu'ils tirent cent pour cent, & qu'ils soutiennent que cet intérêt est légitime, parce qu'ils donnent à crédit. Ce n'est, disent-ils, qu'une usure matérielle. Ils ont raison. Elle est si matérielle, que le Paysan le plus stupide voit bien que c'est une insigne friponnerie (a).

Il ne faut pas demander ce que peut faire de tant de richesses, une Monarchie dont les vûes sont aussi étendues, que celles de la Société. Indépendamment des maisons superbes, & des riches Eglises, qu'ils ont de tous côtés, de si grands intérêts demandent en certaines

<sup>(</sup>a) Jésuites Marchands, p. 125, 131. Supplément aux réflexions d'un Portugais, N°.

crises de grandes profusions d'argent. Il en faut pour entretenir une puissante armée, & soutenir une longue guerre, contre deux Etats aussi puissans que le font l'Espagne & le Portugal : il en faut pour répandre dans les Conclaves, comme on l'a fait dans le dernier, au grand scandale de Rome, & fort inutilement: il en faut pour se concilier les Puisfances, acheter des amis, appaifer des ennemis, accabler des adversaires: il en faut pour captiver des suffrages, pour suppléer aux raisons, distraire sur les injustices, faire prévaloir ses intérêts : il en faut pour se former des créatures auprès des Grands, pour entretenir des intelligences & des correspondances par-tout, comme le dit Henri IV, (a), & pour gouverner tout : il en faut enfin pour s'accroître, s'étendre, & pour réussir par douceur ou par violence, à tout soumettre à son empire. Il étoit donc nécessaire que l'Institut ouvrit des routes, pour se former des trésors : & l'on voit qu'il les a très-bien choisies.

<sup>(4)</sup> Mémoires de Sully , T. 2. ch. 5.

## ARTICLE XIII.

Onziéme et dernier Chef. La Société pour déterminer la multitude de tous les Etats à se ranger sous sa domination, & pour parvenir ainsi à la Monarchie universelle, 1°. amorce les Grands & les amateurs du siécle, par une doîtrine adoucie, une morale commode, des principes amis de toutes les passions; 2°. se rend sormidable pour quiconque ne la favorisé pas, & ne consent pas à subir son jong. Elle s'est formée des maximes qui la mettent en état de faire trembler les têtes même couronnées.

Enfin la Société, pour réuffir dans fes vûes de Monarchie univerfelle, devoit préfenter d'une main un appas, capable d'attirer la multitude à fon joug, de l'autre des allarmes & des terreurs, pour quiconque ne confentiroit pas de s'y foumettre. Or la Société porte encore ce double caractère.

I. On a vû qu'il est libre à la Société, de varier son Institut, selon les lieux, les tems, & les intérêts. Il étoit également important pour elle, de pouvoir varier sa doctrine, selon les circonstances & les personnes; de se faire pour le besoin, des principes mieux accommodés aux tems, une doctrine plus convenable & plus utile aux intérêts des Nôtres, des maximes plus afforties au bien général de sa Monarchie (a); & c'est à quoi la doctrine de la Probabilité lui a merveilleusement fervi. Car par cette magie, la Religion & la Morale font devenues dans la main des Jésuites, tout ce qu'ils ont voulu, & tout ce qu'il étoit de leur intérêt qu'elles fussent. La Loi de Dieu, la vérité, n'ont été que, comme les vœux del'Institut, obligeant, ou n'obligeant plus, felon que la Société le veut; & la régle de la confcience n'a plus confisté proprement, que dans l'intérêt des Jéfuites.

Ainsi, parce qu'il falloit prêcher dans les Indes, & s'y attirer la multitude,

(a) Si qua Summa.. Theologiz Scholastiez conficeretur, quz his nostris temporibus accommodatior videretur. Declar. in Const. p. 4. c. 15. B.

Omnes doctrinam que in Societate fuerit electa ut melior & convenientior Noftris sequantur. Declar in Const. p. 8. c. 1. K.

Magna cum consideratione id fiet, præ oculis habendo Scopum nostrum majoris boni universalis. Declar. in Const. p. 4. c. 15. B.

afin de s'y fonder un commerce riche & folide, les Jésuites chez certains peuples ont fait disparoitre l'opprobre de la Croix, dont leur fausse délicatesse étoit blesse. Ils ne leur ont point parlé de Jesus crucifé.

Ailleurs la multitude se feroit éloignée des Jésuies, s'il eût fallu renoncer au culte idolâtre qu'elle rendoit à Consucius & aux mânes de ses ancêtres. Pour lever cet empêchement, les Jéfuites leur ont permis de continuer

leur culte.

Chez les idolâtres du Malabar la fiente de vache est sainte : & l'on doit s'en frotter le front, pour approcher des Dieux : les femmes doivent avoir à leur col l'image du Dieu Pilear; les Pareas ou Nobles s'y donnent une origine céleste, & ne veulent avoir aucune communication avec les roturiers, auxquels ils supposent une origine trèsdifférente; les uns & les autres ont horreur du fouffle & de la falive. Les Jéfuites, qui ont besoin pour leur commerce, de christianiser ces peuples, fuppriment pour tous l'usage du souffle & de la falive dans les cérémonies du Baptême : ils leur permettent de se frotter de cette fiente de vache, pour approcher des saints Mystéres, & osent même la benir ; ils laissent porter aux femmes l'image du Dieu Pilear; sauf à graver un Crucifix sur le côté de la médaille, qui n'est pas visible : ils ont des Eglises séparées pour les Paréas; le supposent quelquesois Paréas euxmêmes, & fuyent tellement les maisons des roturiers, qu'ils resusent d'y entrer pour administrer les malades; il faut les leur apporter dans la rue.

Dans l'Isle de Chio, il falloit aux Jéfuites des Chrétiens. Mais c'étoit des
faches & des timides, qui craignoient
la colere des Mahométans. Pour trancher la difficulté, les Jéfuites leur ont
permis de continuer en public d'être
Mahométans, & de n'être Chrétiens
qu'en secret; d'aller dans les Mosquées,
de solemniser Mahomet, & c. sauf dans
la Mosquée même, à diriger secrettement leur intention vers J. C.

ment leur intention vers J. C.

Les Jéfuites ne font pas plus ferupuleux pour eux-mêmes. Ils ont pour
leur commerce, dit M. Martin, « de

» vrais Jéfuites fécularifés, qui ne pa» roissent point l'être.... Il y en a de

» toute nation, MESME D'ÂRMÉNIENS

» ET DE TURCS... Ceux des Jésuites

» qui vont au Diable de Vauvert, c'està-dire, avec les Banians, Marchands

» Indiens idolâtres... s'habillent en Ba-

» nians, parlent leur langage, boivent » & mangent avec eux, & font com-» ME EUX LEURS MESMES CÉRÉMO-» NIES. En un mot, ceux qui ne les » connoissent point, les prennent pour » de vrais Banians » (a).

Au Japon une grande persécution s'est élevée par la pure faute des Jéfuites, & elle en a tellement banni le Christianisme que " qui que ce soit, , dit encore M. Martin (b), n'y est ", reçu, à moins que pour montrer qu'il " n'est pas Chrétien, il n'ait jetté par " terre le Crucifix, qu'il n'ait craché . dessus, & ne lui ait donné des " coups de pied. " Cependant le commerce des Jésuites demande qu'ils y foient. Que font-ils ? " Les Jésuites . , continue M. Martin, ne pouvant fe " résoudre à quitter prise, fi renoncer , au commerce qu'ils ont toujours fait "dans cet Empire, y repassent tous " les jours, jettent... en arrivant le ", Crucifix par terre, crachent dessus, " lui donnent des coups de pied, pré-" tendant par cette horrible profanation n'infulter que le métal, fans

<sup>(</sup>a) Voyage de Duquesne, T. 3, p. 15. (b) Voyage de Duquesne Chef d'Escadre, T. 3, p. 84. N vi

's s'écarter du respect du à celui qu'il " représente. ( Voilà encore une des "merveilles de la direction d'inten-,, tion. ) ... J'avois cru jusqu'ici, dit-il " encore, que tout ce qu'on m'en avoit ", rapporté, n'étoit qu'une imposture, , que quelque ennemi de la Société ", avoit inventée, & je n'y voulois ajoû-, ter foi, que je n'eusse de bons té-", moins .... Je les ai trouvés fur les ", lieux mêmes; & tous les Européens, " foit François, foit Hollandois, qui " font dans les Indes depuis quelque-", tems , me l'ont attesté. Entr'autres le ", Seigneur, &c. "Le Supplément aux Réflexions du Portugais, cite aussi ce fait comme incontestable (a).

Tous ces faits rendent eroyable celui de M. de Vallory, fur le Négociant Luthérien, qui pour être Luthérien, n'en étoit pas moins Jéfuite. Le Luthéranisme n'est pas plus incompatible, que cette impiété, avec la qualité de Jéfuite, ou que le Mahométisme & l'Idolàtrie ne le sont avec celle de Chrétien. On se rappelle d'ailleurs qu'aux yeux des Jésuites la Religion Chrétienne, n'est qu'une Religion probable; il est donc conséquent qu'ils en usent, comme ils le font pour toutes leurs autres opinions probables.

De ce Tolerantisme universel sur les Religions, si l'on passe à la commodité de leur morale, nouveaux at-

traits pour attirer la foule.

On sçait le bon mot sur leur Pere Bauny, qu'il efface les péchés du monde (a); & ce que dit leur Image du premier siécle, que depuis les Jésuites on expie les crimes avec beaucoup moins de peine qu'on n'en a communément à les commettre, ou que les fautes s'effacent presqu'aussi promptement qu'elles sont contractées. La pénitence du Pere Pichon d'aller vite à confesse & de communier aussi vîte, suffisant en effet, felon les Jésuites, pour avoir la sainteté commandée , qui n'accourra pas à des Directeurs commodes, qui demandent si peu pour effacer tous les crimes, qui n'exigent point qu'on ne les commette plus, mais seulement qu'on s'en confesse vite, ni qu'on détruise ses passions, mais seulement

(a) Ecce Agnus Dei qui tollit peccata mundi.

Alacrius multo atque ardentius scelera jam expiantur, quam ante solebant committi. Plurimi vix citius maculas contrahunt, quam eluunt. Imago primi seculi, L. S. c. 8.

qu'en vivant avec elles, on sçache les concilier avec une prompte confession. Voilà pour les crimes vraiment crimes, & que toutes les ruses de la morale des Jésuites ne pourront innocenter.

Mais combien y en aura-t-il? Car. les Jésuites ayant senti que, malgré ces confessions, la seule idée de crimes agiteroit toujours des ames, qui ne feroient pas stupidement insensibles. ont voulu, pour s'attirer plus sûrement la multitude, se faire une morale qui rendît permis presque tout, & qui laissat aux hommes le plaisir ou l'utile du crime, sans qu'ils fussent criminels. C'est tantôt l'ignorance invincible, tantôt le défaut d'attention actuelle au mal de l'action. Dans d'autres cas, la direction d'intention, ou la restriction mentale. Ailleurs c'est l'autorité d'un Docteur grave, & le grand art de la probabilité; ou l'opinion des Modernes, qui doit prévaloir sur la doctrine des Anciens; ou la légitimité dans le plaisir des sens cherché pour lui-même : & le péché ne confistant plus, que dans l'excès prohibé, &c.

Par-là, presque tous les crimes disparoissent; l'usure & le duel sont permis; les dissolutions ne seront souvent que péché véniel; les dissanations & les calomnies, la vengeance & se meurere, ne seront que des actions licites d'une juste désense; l'avortement même avec certaines mesures, qu'un soin légitime de sa propre réputation; le vol, qu'une maniere permise de se faire justice; le parjure que la suite innocente d'un pur jeu de mots, par lequel on a paru dire ce qu'on ne disoit pas, ou promettre ce qu'on ne promettoit

point.

D'un autre côté, le bal, les spectacles, une vie toute de plaisirs & de voluptés, les délices de la terre, les joies du monde, l'ambition, l'avarice, l'amas des biens, la cupidité infatiable, &c. tout devient permis. En un mot, qu'on parcoure les Lettres de Pascal, ou la Morale des Jésuites de l'Abbé Perrault qui n'est qu'une compilation des textes de ces Peres, quel estle crime ou le péché, qui ne disparoisse point : quel est l'acte pénible de vertu, qui demeure indispensable? S'aimer soimême & ses plaisirs, craindre l'enfer & ne point aimer Dieu : c'est où tout se réduit pour le salut, dans la doctrine des Jésuites : la voie du Ciel n'est plus qu'une voie semée de roses, & l'on se fauve par un chemin de velours.

Les Jésuites l'ont bien prévû, que cette doctrime amie des passions, leur ameneroit la foule des pécheurs, & qu'elle leur attireroit tout ce torrent des amateurs du monde, qui veulent fuivre librement leurs penchans, sans renoncer crûment à l'espérance de se sauver.

On a vû d'ailleurs par le Luthérien Jésuite de M. de Vallory, qu'il ne s'étoit mis fous leur joug, que par l'attrait de leur protection dans son commerce, & pour y être soutenu de leurs correspondances dans toutes les parties de la terre. Quels protecteurs en effet que les Jésuites! Quel est le coupable qu'ils n'ont pas sauvé, le crime qu'ils n'ont pas couvert, quand il s'est agi de leurs membres, ou de leurs protégés ? Toute la terre s'émeut alors ; & comme le dit M. de Saint-Pons, toutes les fautes de leurs Confreres deviennent célébres, la faute d'un Jésuite devient presque toujours dans l'Eglise une affaire d'Etat (a).

II. Au contraire, quel revers de médaille pour ceux qui n'aimant ni ne

<sup>(</sup>a) Mandement contre le Pere Pichon

traignant la Société, refusent de se sou-

mettre à leur joug!

1º. Tout le poids de ce crédit, la masse entiere de ce grand Corps, les accablent sans ressource, & se présentent de toutes parts, pour traverser leurs projets, s'opposer à leurs entreprises, leur susciter des adversaires, ruiner leur réputation par des calomnies, en un mot, leur ouvrir des précipices à chaque pas. « Aucun docte » de l'Europe n'ignore aujourd'hui, ∞ dit le Roi de Portugal, ... cette li-» berté licentieuse que (les Jésuites) » fe donnent de calomnier & de diffamer, felon qu'il convient à leur inté-» rêt, & sans distinction de personnes, » tous ceux qui s'opposent à leurs pré-» tentions. Dans les quatre parties du » monde connu, l'on a des exemples » fans nombre de perfonnes & de gou-» vernemens Ecclésiastiques & Civils, 🛥 que ces Religieux ont perdu par cette » abominable pratique....tant de Pré-» lats, tant d'hommes illustres en ver-» tu & en doctrine .... fans compter le » nombre infini de Gouverneurs & » Officiers Royaux des Etats d'Outre-∞ mer & de ceux d'Europe : ces Reli-» gieux les ont perdus & ruinés par » leurs détestables calomnies, quand

» ils les ont trouvés pleins de fermeté » & de zele, pour préférer le fervice » de leurs Souverains, leur confcience » & leur honneur, aux intérêts de leur » Société.»

Et non-seulement les Jésuites l'ont fait, mais ils le feront toujours, parce qu'ils le sont par principe de doctrine; & parce que c'est une régle précise de leur morale, qu'il est permis de dissarce celui qui nous nuit. Et « c'est, con» tinue le Maniseste, d'après cette mancuvre abominable & cette permiscieuse doctrine, ... (qu'ils ont) calommé noriblement la royale personne de Sa Majesté & son Gouvernement.

» de Sa Majesté & son Gouvernement...

» Quand ils eurent vû; dit ce Monarque (a), que leurs us urpations ne

» pouvoient manquer d'être manifestées par l'exécution du Traité...ils

» s'esfrorcerent d'animer contre ma

» royale Personne, & contre mon Gou» vernement, quelques Princes Souve» rains.... Lorsqu'ils eurent vû...déconcerter (cet) indigne projet,....

» ils se porterent à cet excès de me décalcare à moi-même dans mes pro» pres Etats d'Outremer une guerre

» cruelle & perside.... Lorsqu'ensuite

cruelle & perside.... Lorsqu'ensuite

## (a) Lettre au Cardin, Patriarche.

291 déf

mils eurent vu la défaite des armées & » des troupes tumultueuses des In-» diens .... ils tâcherent de s'en ven-» ger, en fuscitant au-dedans de mon » Royaume des féditions intestines. Ils » en sont venus jusqu'à armer mes Su-» jets mêmes, c'est-à-dire, ceux en qui » ils ont trouvé des dispositions assez » corrompues, pour les pouvoir préci-» piter dans l'horrible attentat (du ? so Septembre 1758.).. Quand enfin ils » eurent manqué ce coup abominable... ⇒ alors ne leur restant plus d'autre bar-» barie à quoi l'aveuglement de leur » cruelle passion pût recourir, ils se so font portés à attenter à ma haute ré-» putation à visage découvert. Les □ JÉSUITES DE ROME ont forgé, ré-» pandu, & fait répandre par toute l'I-» talie, pour rendre odieux mon nome » Royal, d'infâmes volumes de honteuses » & manifestes impostures, qui ont atti-» ré sur cette pernicieuse Compagnie » l'indignation générale de toute l'Eu-» rope. . . . Enfin tous les exécrables at-» tentats des Jésuites Portugais (ont » été ) surpassés par ceux des Jésuites de » Rome, puisque ceux-là ayant cons-» piré contre mes Etats & contre ma ≥ vie, ceux-ci ont horriblement attenté

292

» à ma réputation Royale. (En un mot)

» après avoir manqué cet exécrable

» coup fi méchamment comploté con
» tre ma vie Royale....ils ont pouffé

» la perfidie jusqu'à attenter ouverte
» ment contre ma réputation, en for
» geant & répandant par toute l'Euro
» pe.... une multitude d'impostures

» aussi affreuses que manifestes » (a).

Les têtes couronnées ne sont pas, on le

voit, plus à couvert que les autres,

de ces premiers traits du ressentiment

de la Société.

2º. Mais ces diffamations ne suffient-elles pas pour abattre ces contradicteurs de la Société ? il faut les suer,
dit encore la Morale des Jésuites,
"Les Eccléfiastiques mémes peuvent
défendre leur honneur & leur réputation du moins en se rensermant
, dans les bornes d'une juste modération & d'une défense excusable; laquelle peut aller jusqu'à tuer les perjonnes qui les disfament. «Non-seulement cela leur est permis; mais "ils
, sont même quelquesois obliges par
, la Loi De la Charité, de dé, sendre de cette maniere ledit hon,

<sup>(</sup>a) Edit d'expulsion, p. 7.

" neur; & cela dans le cas où la perte " de leur réputation tourneroit au des-" honneur de tout leur Ordre " (a).

Ainsi par principe de doctrine, nonfeulement la Société peut tuer en sur té de conscience, ceux qui nuisent à ses vûes; mais elle le doit par la Loi de la Charité, si son honneur y est intéressé.

3°. Et il ne faut pas croire qu'en cela les têtes couronnées foient plus privilégiées que les autres. Car cette doêtrine a lieu même contre les personnes publiques; un fils peut en user contre son pere, un inférieur contre son sipérieur, un Sujet contre son Roi. C'est la doctrine de Busembaum, de la Croix (b) & de tous les Jéfuites. Et comme le remarque l'Université de Paris,

(a) Ergò hunc honorem poterum Clerică ac Religiofi cum moderamine inculpatat tutela ettam cum morte invaforis defendere; Quin interdum lege faltem charitatis, videră tur ad illum defendendum teneri . Unde licebit Clerico vel Religiofo calumniatorem gravia crimina de fe vel de fuñ Religione fipargere minattem, occidere, quando alius defendendi medus non fuppetate Amicus, T. 5, de Juff. difp. 36. Sedt. 7. N. 118.

(b) Licet etiam filio, Religioso, & subdito, se tueri, si opus sit, cum occisione contra ipsum parentem, Abbatem, Principem,

Busemb. l. 3. p. 295.

« cette correspondance & communion » d'esprits & de pensées qu'ils disent » être si générales, ne paroît point ail-» leurs plus manifestement, qu'en la » pernicieuse doctrine, qui touche la » fûreté de tous les Etats, & le repos » de toutes les nations intéressées dans » la conservation de l'autorité, juste » puissance & de la vie de leurs Rois » & Princes Souverains; en laquelle » doctrine leurs Auteurs ont écrit qu'ils so font tous un. so C'est aussi, ajoûte sur cela le Manifeste du Roi de Portugal, « c'est la spéculation & la prati-» que de cette doctrine détestable, qui » ont servi de prétexte & d'appui, aux sonférences & conspirations d'où » s'est ensuivi l'horrible attentat de la » nuit du 3 Septembre 1758.... Ils y ont convenus (les Jésuites & leurs » complices) 1°. Que l'unique moyen... » étoit d'attenter à la vie de Sa Majef-» té... 2º. Que les mêmes Religieux » procureroient la fûreté & l'impunité » aux facriléges exécuteurs... 3°. Que » ces exécrables monstres commet-» tant ce parricide, NE SEROIENT PAS » MESME COUPABLE D'UN PÉCHÉ VÉ-» NIEL » (p. 23.) On voit là ce que les Jésuites gardent charitablement à quiconque ne leur plaira pas; & les Rois n'en font pas exceptés.

« Dès le moment, dit encore le Manifeste, que cette Société des Nôp tres fe vit fans espoir d'influer à » l'avenir, comme par le passé, dans » les conseils de cette Cour, & d'avoir passez de force dans le Brésil pour » soutenir ce vaste & pernicieux projet » de République, elle se mit aussi-tôt » à comploter, à cabaler dans cette Cour » même, dans ce Royaume & fes dépenadances, dans les Pays Etrangers, pour » parvenir à détruire la plus haute répu-» tation & l'heureux gouvernement de ⇒ Sa Majesté. Ils se sont précipités en-» fuite d'excès en excès, jusqu'à for-» mer au-dedans de cette Capitale, ces » factions infâmes, dont l'effet a été » l'attentat du 3 Septembre, (qui) n'est » qu'une copie de l'horrible parricide » qui fut commis fur la personne » d'Henri IV Roi de France le 14 30 Mai 1610. 20

Et ce n'est pas sur ce point leur coup d'essai. Car si « parmi ces doctrines » corrompues des Jésuites, dit l'Eup» » plément aux réslexions du Portu-» gais (a), il y en a qui sutorisent le » mensonge, la calomnie, le parjure,

(a) No. 49.

296 » le meurtre, le régicide, ... on sçait p que fouvent ils ont été accusés d'a-» voir mis en pratique cette doctrine » Diabolique, qui autorise le meurtre » des Souverains, foit pour l'avoir con-» seillé ce crime énorme, soit pour » avoir empêché qu'on ne découvrît les » conjurations. C'est à eux qu'on a at-» tribué quatre conspirations formées » en divers tems contre la vie de la Reine Elifabeth, & une contre Jacp ques premier Roi d'Angleterre. C'est » à eux qu'on impute la mort ignomi-» nieuse de Charles premier . . . la per-» te du Roi Sébastien (de Portugal). » l'oppression du Roi Dom Antoine ... » La Hollande reconnoît les Jésuites » pour Auteurs de l'affassinat du Prince d'Orange & du Prince Maurice a de Naffau.

» L'Autriche soupconne encore que » le poison préparé pour l'Empereur » Leopold dans une hostie consacrée » venoit d'une main Jésuitique. On » entend encore à Rome certains bruits ⇒ fords, qui se répandirent à l'occao fion de la mort inattendue d'Innocent » XIII, qui arriva précifément dans le » tems que ce Pape avoit délibéré d'em-» ployer contre les Jéfuites les moyens p les plus forts. Mêmes bruits encore lut

p sur la mort du Card. Arobinto. La » France les montre au doigt comme » auteurs de la Ligue contre Ĥenri III, » & comme panégyristes du meurtrier » de ce Prince. Elle les a en horreur pour les trois attentats commis fur la » personne de Henri IV. Elle les accuso » d'avoir trempé dans le dessein concu » par François Martel contre la vie de Louis XIII, & d'avoir au moins dé-» firé le fuccès d'une intrigue pour empoisonner Louis XIV dans des parrums. Elle les montre écrits dans la Liste des Conjurés contre le Duc · d'Orleans Régent; enfin à l'occasion o de l'affaffinat si récent de Louis XV. » elle a renfermé deux Jésuites à la Bastille (&) les a fait disparoître ... » Je ne veux pas croire que les Jé-» fuites foient véritablement coupables de tous ces attentats au nombre de vingt; ... mais quelques efforts que » je fasse, je ne puis douter, qu'ils » n'aient au moins comploté deux fois . contre la Reine Elisabeth , qu'ils » n'aient conspiré contre Jacques prew mier, le Roi Dom Antoine, le Prin-» ce d'Orange, deux fois contre Henri » IV, & une fois contre le Prince Ré-» gent. Les preuves de ces faits sont » trop autentiques. (Ainfi) les Jésuites Tome IV.

» enseignent qu'il est permis de tuer. » les Rois, & dans les occasions ils » mettent cette doctrine en pratique. »

4°. Ajoutons que les Jésuites par leur Institut, sont spécialement les Juges & les meurtriers des Rois. Je ne parle point ici de leur dostrine sur le meurtre des Souverains, dostrine chérie de la Société, dostrine soutenue par elle, ubique, jémper & ab omnibus. Je parle de leur Institut lui-même. Ecoutons ce qu'en dit l'Apologie de Ger, ôm.

« Par la nature de leur Institut, les » Jésuites sont des linés à exercer l'osse voi les sontilions des Inquisseurs, dans » les pays où il n'y a point d'Inquisi-» tion établic (a). On le voit par les » Bulles de Paul III de l'an 1549, » données en faveur des Jésuites. Or » on sçait qu'une des principales sonc-» tions des Inquisseurs et de faire le procès aux Rois d'une maniere sur-» tive & secrette; de les condamner

(a) Si quidem Jesuitis ex natură sui Instituti & quarti voti, incumbit, officio Inquistrorum desfungi iis in Provinciis ubi Inquistitonis officium nequaquam institutum st up patet ex Bullis Pauli III, anno 1549, editis pro Jesuitarum Instituto. Apolog. pro Gerson. p. 198. & suiv.

même à mort, sans qu'ils le sçachent, » & de détacher quelqu'un de leurs dé-» voués, pour exécuter par assassint de » sans forme de procès, » le Jugement qu'eux-mêmes ont rendu, sans autres formalités, que d'entendre deux témoins dans le secret le plus prosond (a): Ainsi en France, par exemple, les Jéssuites nous tiennent lieu de l'Inquisi-

(a) Alterum (procedendi modum,) fecretum & occultum, quo Reges & Regales personas clanculum & indicta causa damnant . . quibus ex locis Suaris certò discimus, in officio Inquisitionis Reges Capitis Dam-NARI. Directorium zutem Inquisitorum, demonstrat hoc clanculum fieri .. ut enim executio Sententiæ Inquisitorum facilior & expeditior evadat, Inquisitores quoddam genus vilium & ignarorum hominum instituunt, qui .. in eum finem crucem affumunt, & plerumque alio gravi crimine funt obstricti, ut Ravaillacus homicidio ( Ainsi Damiens avoit fait un vol ) atque Inquisitoribus solo nutu obsequuntur; utque omnes ad executionem hujus clandestina Sententia, contra Reges excitentur, declaratur, quòd eandem etiam indulgentiam (des Croisés) consequentur, quicunque zelo fidei Inquisitoribus auxiliarentur . . . ad Reges & Principes Christianos implicandos, quoties ita videbitur Pontifici, aut Jesuitis male affectis erga aliquem Principem. Ibidem.

tion & des Inquisiteurs : ou plutôt ils font eux-mêmes l'un & l'autre.

Il suffira donc qu'un Conciliabule secret de Jésuites entende secretement deux autres Jésuites comme témoins, pour être en droit de prononcer en Juges Souverains, qu'un Roi qui ne leur plaira pas, dojt être mis à mort. Et ce Jugement une sois rendu, sans que personne sur la terre en sache rien, sinon le Général des Jésuites, & ceux des Jésuites qui l'auront rendu; voilà le Monarque tuable en sûreté de conscience, par tous les scélérats, auxquels ces autres scélérats auteurs du Jugement, voudront en consier l'exécution.

C'est cet affreux point de vûe qui faisoit dire à Henri IV, que » par nécestité il lui falloit saire de deux choses, l'une ; à (çavoir, d'admettre » les Jésuites purement & simplement, » les décharger des dissament que » jamais, & leur user de toutes les rigueurs & duretés . . . auquel cas il » n'y a point de doute, disoit ce Prince à M. de Sully, que ce ne soit les 
jetter . . . dans des desseins d'attenter à ma vie : . . (& je demeurerai) 
toujours ainsi dans les désiances d'être

» empoisonné ou bien assassiné. Car ces » gens-là ont des intelligences & cor-» respondances par - tout., & grande » dextérité à disposer les esprits com-» me il leur plaît. (Or) il me vaudroit » mieux être déja mort, étant en cela » de l'opinion de Cesar, que la plus » douce mort est la moins prévue & a attendue. 22

Et c'est ainsi que les Jésuites par leur doctrine, par leur morale, & par leur Institut, font en état de faire trembler jusqu'aux têtes couronnées, & des têtes telles que Henri IV.

## CONCLUSION.

TELS SONT les différens caractéres de l'Institut des Jésuites. Quand on les considére séparément, on est étonné de leur singularité, effrayé des dangers qui en réfultent, & l'on ne comprend pas comment on a pû le recevoir dans aucun Etat policé : mais quand on confidére l'enfemble; quand on réfléchit sur cette conspiration visible contre toute autorité, contre tous les Corps, contre tous les principes, & contre toutes les régles; sur ce projet évident de subju guer tout, & de régner seul par-tout; . O iii

fur l'étendue & la multiplicité des moyens ou des rufes qu'on s'y ménage, pour arriver à ce but; fur ces vûes vaftes & profondes, qui se réunissent toutes au point unique d'une domination universelle & despoique; sur cet estrayant assemblage d'Institut, de doctrine, de morale également incroyables: qui ne s'écriera pas avec M. Pithou, que « la façon de procéder dont usent les Jé-» suites, tend à un remuement universelle, & à établir par trait de tems dans » le monde telle forme de gouvernement qu'il leur plaira.»

Le Roi de Portugal en conclut (a) la très-urgente nécessité d'une prompte & efficace application du reméde, si l'on veut que la Société chrétienne & civile ne succombe pas entierement sous la Société des Jésuites. Et la conduite de ce Monarque, en nous apprenant quel est ce remede si nécessaire & fi urgent, nous apprend aussi, que l'application n'en est pas aussi difficile, qu'on l'auroit pû penfer. C'est ce qui vérisie ce que l'Université de Paris disoit aux Jésuites en 1644: Peut-être aurez-vous assez de vanité, pour vous glorisier d'avoir donné de la crainte à un grand Monarque (Henri IV)?... Mais du

moins ne pouvez-vous plus vous en prévaloir maintenant. Les Princes quis vous ont aggrandi depuis tant d'années, vous peuvent détruire en un moment. Vous n'êtes puissans que par leur pure indulgence; & dès qu'ils seront pleinement informés de vos maximes, ils pourront facilement saire voir, que l'idole de votre grandeur tient plus de La fragiliré de l'argile, que de la solidité du bronze.

P. S. On croît devoir insérer sci l'article VII du Supplément aux Résexions d'un Portugais. Il a tant de rapport à ce que contient notre seconde Partie, qu'on peut l'en regarder comme le résultat.

Les Jésuites nuisibles à l'Etat.

148. \* Il est démontré que les Jésuites... sont devenus le séau de l'Eglise. Mais sont-ils quelque bien à l'État, ou du moins ne lui font-ils point de ma!? Voilà, Monsieur, une question que vous me proposerez sans doute. La matiere est vaste, & pour la traiter convenablement, il saudroit s'étendre beaucoup; il faudroit du loisir & des lu-

\* Ces chiffres sont ceux qui se trouvent dans l'article VII du Supplément cité.

mieres que je n'ai pas. Contente2vous donc, s'il vous plaît, de quelques réflexions qui vont naître sous ma

plume.

Pour connoître à fonds le sentiment des Jésuites touchant leurs devoirs envers les Puissances séculieres; ne vous donnez pas la peine de lire les Peres Escobar, Emmanuel Sa, & autres Théologiens de la Société. Prenez une voie plus courte: ouvrez feulement le Recueil des pièces touchant l'histoire de la Compagnie de Jesus, composée par le P. Jouvency, Jésuite. Dans ce Livre, imprimé en 1713, on a recueilli la tradition de la Compagnie, tirée de ses Auteurs, fur le point dont il s'agit, depuis 1562, jusqu'en 1710. Vous y trouverez que ces bons Peres prétendent, que comme Ecclésiastiques, & d'ailleurs par un privilége spécial que leur a donné le faint Siège, ils ne font ni Sujets, ni justiciables de la Puissance féculiere, & que leur indépendance à cet égard ne souffre ni restriction, ni limitation. Vous voyez combien ce principe est commode POUR SE DIS-PENSER DES LOIX DE L'ETAT, DU RESPECT OUE L'ON DOIT AU SOUVE-RAIN, en un mot, DE TOUT CE QUI PEUT CONTRIBUER A L'ORDRE PU-

BLIC. Il s'ensuit nécessairement, que tramer des révoltes contre le Prince, msurper ses Etats, lui ôter la vie, ce ne sont point des crimes de Lèze-Majesté pour les Jésuites. La raison en est claire. Pour se rendre coupable de Lèze-Majesté envers un Prince, il saut être son Sujet: or les Jésuites ne sont Sujets d'aucun Prince éculier. Donc, etc. ... Telles sont les maximes qu'enfeignent les Docteurs de la nouvelle signent les Docteurs de la nouvelle

Théologie.

149. Pour moi, fi j'étois Souverain, je reconnoîtrois volontiers l'indépendance des Jésuites; mais je tirerois de ce principe une conséquence toute différente de celle qu'ils en tirent. Ecoutez mon raisonnement. Le Prince, dans l'ordre civil, est le Pere de ses Sujets; & fes Sujets font fes enfans. Que diriez-vous d'un pere, qui chargé d'une famille nombreuse, verroit certains étrangers, soi-disans ses fils, s'impatroniser dans la maison, s'y loger, s'asfeoir à la table, dévorer ce qui est destiné aux vrais enfans? Ne diriez-vous pas, Monsieur, que ce pere de famille devroit prendre main - forte, & crier d'un ton de maître à ces avanturiers : Sortez d'ici, misérables, & n'y paroissez jamais. De quel droit venez-vous

dans ma maison manger le pain de mes enfans, qui m'aiment, me respectent, m'obéiffent ? Les Jésuites, qui prétendent n'être point les Sujets du Souverain, n'ont aucun droit de se dire ses enfans. Malgré cela, ils ne laissent pas de s'établir dans les Etats des Princes, qu'ils ne reconnoissent que de nom. Peu contens d'être soufferts à table. îls veulent les premieres places, les morceaux les plus exquis: ils participent à tous les avantages de l'Etat. Après avoir arraché tout ce qu'ils ont pû de la libéralité des Souverains, ils jettent des yeux avides fur les biens des Sujets; &, par les voies les plus indignes, ils parviennent enfin à s'en emparer. Ils s'engraissent, sans que jamais on leur entende dire, c'est assez. Que devroit faire un bon Roi? Ce que feroit un bon pere.

150. Autre réflexion: Le Corps politique, difoit le célébre Colbert, Ministre sous Louis XIV, est analogue au corps naturel. Celui-ci est composé de plusieurs membres, disférens l'un de l'autre, mais joints & liés ensemble, tous subordonnés à l'ame, tous destinés à lui obéir; leur grand nombre non plus que la diversité de leur nature, ne cause ni trouble ni mésin-

telligence. Les fonctions qu'ils partagent entr'eux, concourent toutes à l'harmonie de la machine, au fervice de la fubstance spirituelle qui préside & qui régit. Si quelqu'un des membres se détraque par hazard, ou veut usurper l'office d'un autre, aussi-tôt le jeu de la machine est déconcerté, l'harmonie troublée, le corps malade, l'empire de l'ame affoibli. Le Souverain est l'ame du corps politique. Les Ministres, les Magistrats, la Noblesse, les Commergans, les Artisans, les Laboureurs, font les Membres qui forment ce Corps merveilleux, & qui conspirent, chacun fuivant sa destination, au bonheur & à l'union de l'Etat, au véritable service du Prince. Qu'arriveroit-il, si ces Membres étoient mal-sains, ou s'ils empiétoient sur les fonctions les uns des autres? On verroit naître dans l'Etat la confusion, la pauvreté, la discorde, la foiblesse: le Souverain languiroit sur fon Trône. Voilà précisément, Monfieur, ce que nous éprouvons dans les Etats où les Jésuites se sont ancrés. Dès qu'ils ont mis le pied quelque part, ils donnent une dose d'opium au Souverain, afin qu'étant plongé dans un fommeil létargique, il les laisse devenir eux-mêmes l'ame de la machine, O vi.

s'emparer de tous les resforts, & les mouvoir à leur gré. Ils veulent être I'œil du Gouvernement: & c'est pour cela qu'ils fe mêlent de ce qui concerne la Magistrature & le Ministére public; c'est pour cela qu'ils présentent au Souverain tous les objets fous des couleurs étrangeres, détrempées avec le venin de leur malignité. Ils veulent être l'oreille: curieux de sçavoir tout ce qui se passe, même dans l'intérieur des familles particulieres; abusant, s'il le faut, de ce que la Religion a de plus sacré. Ils veulent être le cœur : maîtres du commerce, ils pouffent jufqu'aux parties les plus éloignées le principe de la vie, & le repompent, entretenant par leurs magafins & par leurs banques une circulation non interrompue du fang de l'Etat, dont ils sucent pour euxmêmes la portion la plus pure & la plus nourrissante. Ils veulent être ... Mais que ne veulent-ils pas? Ils veulent être tout. Là, ils vendent du pain, des bifcuits, des gâteaux : ils font Boulangers. Ici, de l'huile, du fromage, de la faline ; ils font Fpiciers. Là , du vin en gros & en détail; ils font Cabaretiers. Ici, du fucre, du chocolat, du caffé: ils font Droguistes. Là, du quinquina, de la thériaque, de la falsepareil-

le : ce sont des Apoticaires. Ici, des baumes, des emplâtres, des pilules: ce sont des Charlatans. Là, ils débitent des cizeaux, des boucles, des canifs : ce font des Quincaillers. Ici, ils font trafic de draps de Hollande, d'Angleterre, d'Arpino: ce sont des Marchands d'Etoffes. Ailleurs, ils vendent des toiles, des chaussettes, des dentelles: ce font des Lingers (a). En un mot, ils ne dédaignent aucun art, aucun métier, quelque vil qu'il foit : l'intérêt, le gain annoblit tout à leurs yeux. Passez à la Chine; ils vous y donneront un spectacle plus rejouissant. Vous verrez des Jésuites en habit de Mandarin; d'autres, tenant un pinceau pour peindre; quelques-uns, des limes pour travailler en horlogerie : ceux-ci, dans un Laboratoire tirer des quintessences: ceux-là jouer du violon, pour divertir l'Empereur, ou des papiers de musique à la main, faire affaut d'habileté avec les Musiciens de profession. Les uns chaussant l'escarpin, montrent à danfer, font en cadence des entrechats &

<sup>(</sup>a) Ils sont aussi Bouchers; le Cardinal Saldanha l'atteste dans le Decret qu'il a rendu; après avoir fait sa visite & des Informations sur leur Commerce.

des caprioles; d'autres, armés de fleur, rets, se mettent en garde pour donner des leçons d'escrime. Allez au Paraguai. Ici, vous verrez un Jésuite armé de pied en cap à la tête d'une armée; c'est un Général. Là, vous en appercevrez un autre la mêche allumée auprès d'une piéce d'artillerie ; c'est le Pere Canonier. D'autres, tenant le niveau & l'équerre, font construire des redoutes, creuser des tranchées, élever des contrescarpes, &c; ce sont les Peres Ingénieurs. C'est ainsi que ces Apôtres modernes prêchent l'Evangile. Au siécle dernier, ne fallut-il pas que le Conseil d'Espagne défendit aux Jésuites de Cartagène en Amérique, d'être désormais Entrepreneurs des Voitures par terre & par mer?

151. Mais revenons en Europe. Se des métiers que les Révérends Peres exercent par-tout, & le gain énorme qu'ils font, ne produisent dans l'Etat un désordre des plus étrange? Queltort ne sont-ils pas à tant de milliers de Citoyens indigens, qui ne trouvent rien à gagner, sans que leur pauvreté les dispense néanmoins de porter les charges publiques? Quel affoiblissement pour l'Etat, que l'exemption de:

droits, dont les bons Peres joulifent dans plufieurs Royaumes (a)? Quelle dépopulation ne caufent - ils pas en s'emparant du commerce & des métiers, en affamant le pauvre peuple, & l'empêchant ainfi de fe marier, ou le forçant d'abandonner une Patrie, où il ne trouve plus de quoi fabfifter? Combien n'augmentent-ils pas le nombre des vagabonds, en augmentant ce-

lui des gens desœuvrés!

152. Mais pourquoi m'arrêté-je si long-tems à prouver ce qui est plus clair que le jour? Il suffit de jetter un coup d'œil sur les biens de ces pauvres Religieux. Croira-t-on que les richeffes qu'ils ont à Rome, celles qu'ils y montrent, celles qu'ils y cachent; ces immenses possessions, ces vastes domaines, les incroyables dépenses qu'ils font dans ce Pays, proviennent uniquement des dépouilles des Sujets qui entrent chez eux ? Ce qu'ils possédent ici n'est rien au prix de ce qu'ils possédent dans le Royaume de Naples, en Sicile, en Espagne, en Allemagne, en Pologne. Leurs richesses, dans tous ces Pays,

(a) Jusqu'ici ils ont joui de cette exemption en Espagne: mais le Roi vient d'ordonner que l'on taxe tous leurs biens. font li énormes, si effrayantes, qu'elles devroient faire ouvrir les yeux aux Souverains. Je ris quand je pense au défintéressement extrême & à la simplicité du P. Laynez, second Général de la Compagnie. Le Duc de Savoye offroit de lui fonder deux Colléges dans la Savoye même. Le bon Pere qui remuoit ciel & terre pour étendre son Ordre, ne se sentit point d'instinct pour accepter ces deux établissemens, & trouva des prétextes pour les refuser. (Voyez. Sacchini, Hist. de la Compagnie, &c. 1. 4. n. 66 & Suivans.) C'est que la Savoye pauvre, stérile, sans commerce, n'étoit pas un pays attrayant pour le zèle de la Compagnie de Jesus.

153. Les Jéduites ne firent pas tant de façons avec le Portugal. Aussi étoitif ort à la bienséance du saint Institut. Mais sçavez-vous, Monsseur, ce qu'est maintenant ce Portugal? Vous l'apprendrez d'une Lettre écrite sous le nom d'un Portugais, par le Pere Forestier, ou comme d'autres l'affurent, par le Pere Noceti, en date du 3 Février de cette année (1759). Le Portugal est maintenant un pays où l'on ne travaille qu'à stétrir chez les races sutrers la réputation des plus doux des Rois. Qui doute que les Rois de Por-

tugal n'ayent été des modèles de douceur & de clémence? Mais l'encens que leur donne ici le Jésuite Auteur de la Lettre, n'est relatif qu'aux excessives bontés dont ces Princes ont accablé la Compagnie. Elle ne faifoit que d'éclore lorsqu'elle s'introduisit à la Cour de Portugal. Les Jésuites y surent accueillis avec toute l'affection possible : ils y devinrent les maîtres. La Cour se livra fans réferve à ces nouveaux venus. Elle mit aveuglément entre leurs mains la conscience des Princes, l'éducation des enfans. Elle se laissa régenter par les bons Peres, ne vit & ne se conduisit que par eux. Elle les combla de biens & d'honneurs, leur fonda de riches Colléges, leur abandonna fes plus célébres Universités, & leur accorda des priviléges exorbitans. Ce fut elle qui leur ouvrit la porte des Missions, qui leur donna des établissemens en Asie, en Afrique, en Amérique. Helas! en croyant favoriser leurs prétendues conquêtes spirituelles, nous leur fournissions les moyens d'établir un commerce sans bornes, de fonder une Monarchie temporelle. Bientôt après, les Missionnaires jetterent les hauts cris; scandalisés, traversés, vexés par ces indignes convertificurs, ils firent

retentir Lisbonne & Rome de leurs justes plaintes. Ils s'adresserent au Roi, au faint Siége. Mais la Cour de Portugal n'eut d'oreilles que pour ses chers Jésuites. Elle les soutint envers & contre tous. En vain le faint Siége lança la foudre contre ces Protées, qui se font hérétiques avec les hérétiques, Mahométans avec les Mahométans, Juifs avec les Juifs, Idolâtres avec les Idolâtres, & qui facrifient l'Evangile à leurs intérêts. La Cour de Portugal ensorcelée par la cabale Jésuitique, s'imaginoit fervir Dieu & l'Eglife, avancer le progrès de notre sainte Religion, en s'opposant aux Decrets de Rome, en empêchant qu'ils ne fussent exécutés. C'est sur ce pied que les Jéfuites se sont maintenus en Portugal jusqu'à la mort du feu Roi Jean V, dont ils trompoient la piété, comme ils avoient fait celle de ses prédécesseurs sous le masque de cette même Religion, qu'eux feuls (oui je le répéte, eux feuls) trahissoient indignement. L'indulgence fatale, la bonté déplacée, la méprise innocente de ces Rois, que la droiture de leur cœur faifoit donner dans des piéges adroitement tendus, voilà ce que les Jésuites nomment clémence & douceur; & ce

d'aveuglement.

[ Quoi de plus pernicieux pour un Etat qu'un Corps d'hommes, dont l'Institut a pour caractère primitif. d'être inconnu & de changer au gré de quelques étrangers; dont les vœux n'ont rien de stable, & ne sont qu'un jeu destiné à duper & à dépouiller; dont le but ne tend qu'à dominer, qu'à tout fondre en lui , & qu'à s'affujétiz toute autre autorité; dont le fond est de se rendre indépendant de toutes les Puissances, de toutes les Loix, pour sa conduite, pour sa doctrine, pour ses contrats, pour ses biens, & généralement pour toutes choses; qui veut concentrer en lui seul les droits, les priviléges & les prérogatives de tous les autres Corps; qui veut lier tous les autres à lui, sans jamais se lier véritablement à personne; qui n'aspire qu'à se former des trésors pour mieux parvenir à ses fins, & qui accumule en effet des richesses immenses; qui comprend dans fon sein des hommes de tous les Ordres, de tous les Etats, de toutes les Religions; enfin qui enseigne qu'on peut tuer les Rois sans crime de Lèze-Majesté, & qui les tue effectivement,

quand ils lui déplaisent; qui rendant tous les vices & toutes les Religions permises, tend à rendre tous les hommes vicieux & vraiment fans Religion; & dont en effet les principes & la doctrine ont donné naissance à ce fystême de corruption & d'irreligion, que les faux Philosophes de nos jours voudroient faire régner dans tout l'Univers, fur les ruines de toute Reli-

gion révélée ? ]

Mais enfin, la méchanceté des Jéfuites montée à son comble, a provoqué la vengeance de l'Eternel: il a de sa main toute-puissante déchiré le voile que l'ambition & l'intérêt avoient tissu. que le facrilége & l'hypocrifie tenoient sans cesse étendu vis-à-vis de nos pieux Souverains pour leur dérober les objets. C'étoit à l'auguste D. Joseph, à ce Prince si chéri du Ciel, qu'étoient réservés ces premiers rayons de lumiere qui vont dessiller les yeux à tous les Rois, & leur faire appercevoir la scélératesse sous le manteau de la Religion & du zèle dont elle s'enveloppe. C'est ce grand Roi, qui loin de ternir lâchement, comme les Jésuites l'en accusent, la mémoire de ses prédécesseurs trop indulgens, venge, comme il le doit, leur piété trop long-tems abusée. Que

les voies de la Providence sont admirables! il faut que de ce Trône qui fut le premier appui de la Société, à l'ombre duquel la Société s'est élevée jusqu'au faîte de la grandeur, il faut que de ce Trône partent les premiers coups du tonnerre qui doit renverser le colosse. C'est ce que prévoyoit, je ne sçais comment, il y a deux siécles, George Bronswel, Archevêque de Dublin. La Religion Romaine venoit d'être rétablie dans les Isles Britanniques, par le zèle de la Reine Marie & du Prince d'Espagne son époux, connu depuis sous le nom de Philippe II. Déja Laynez, Général de la Compagnie, fuccesseur immédiat de S. Ignace, & si peu digne de l'être, avoit, par son génie intriguant, fait de la Société un Corps purement politique. L'Archevêque de Dublin s'exprimoit ainsi dans un Sermon prononcé en 1558 : « II » s'est élevé depuis peu de tems une » nouvelle Fraternité ; une Société " d'hommes, que l'on appelle Jésuites, » qui séduiront beaucoup de gens. Ils » font animés de l'esprit des Scribes & » des Pharifiens. Ils employeront tous » leurs talenspour détruire la vérité; & » peu s'en faudra qu'ils n'y réussissent, » C'est une race qui prend toutes for-

= tes de formes. Avec les Payens, ils referont Payens; Juifs avec les Juifs; » Réformateurs avec les Réformateurs: » Athées avec les Athées, uniquement ⇒ pour découvrir vos vûes, vos def-» feins, vos inclinations, le fond de » votre ame, & pour vous rendre à la » fin semblable à l'insensé, qui dit dans » fon cœur, Il n'y a point de Dieu: Cette » Société sera répandue par toute la » terre; elle sera admise dans les Con-» seils des Princes, qui pour cela n'en » feront pas plus fages. Elle les enfor-» cellera jusqu'à les obliger de lui dé-» voiler leurs cœurs, de leur confier » leurs plus grands secrets, même sans » qu'ils s'en apperçoivent. Ils feront » trompés de la forte pour avoir aban-» donné la Loi de Dieu, négligé » de suivre les régles de l'Evangile, » & fermé les yeux fur les péchés de » leurs peuples. Mais enfin Dieu, pour » faire connoître la justice de sa Loi, » exterminera promptement cette So-» ciété, par les mains de ceux même qui » l'auront le plus protégée, & qui se seront » le plus servis d'elle : ensorte que ces » hommes deviendront odieux à tou-» tes les Nations, & de pire condition » que les Juifs. Ils n'auront plus de » demeure fixe fur la terre; & pour

» lors un Juif trouvera plus de faveur » qu'un Jéfuite. » N'êtes-vous pas frapé, Monfieur, d'une prédiction si claire, déja vérissée quant au caractère des Jésuites , quant aux ceuses de leur chute, & qui paroit être sur le point de s'accomplir sur le reste? Pour moi, je ne revien; point de non étonnement. Je croirois cette prophétic inventée à plaisse s'aite depuir jeu de jours, si je ne la trouvois dans l'histoire d'Irlande de Vareus, p. 152. édition de Dubl'in en 1705

154. En attendant fon entier accomplissement, nous qui sommes Patriotes, quelles graces ne devons-nous pas rendre au Très-haut, de nous avoir donné pour Roi le plus tendre de tous les peres, qui ne vit & ne reff ire que pour rendre ses Sujets heureux. Pénétré de la maxime de l'Empereur Théodose, qui regardoit comme le premier devoir d'un Prince, le soin de choisir & d'avoir auprès de foi un Ministre fidéle, il s'est immortalisé par un choix unique, en donnant toute sa confiance à D. Joseph-Sebastien Carvalho, ce Citoyen si zélé-pour la gloire de Dieu, pour le fervice de son Roi, pour le bonheur de fa Nation....

Je sçais bien que les Jésuites n'ap-

prouveront point notre maniere de penfer. Mais aussi, Monsieur, nous n'ambitionnons ni leurs éloges, ni leurs fuffrages. Tandis qu'ils déploreront le malheur actuel de notre patrie, nous la féliciterons des avantages dont elle jouit. Je vous avouerai cependant que la Prophétie du R.P. Noceti, ou de quiconque est Auteur de la Lettre que je vous citois tout-à-l'heure, me noircit un peu l'imagination. LE TEMS, dit ce Jésuite, VA NOUS AMENER DES CATASTROPHES ENCORE PLUS FUnestes. Nous aurons de quor REMPLIR D'HORREUR LES THÉATRES LES PLUS TRAGIQUES. Tremblons. Monsieur, que signifie cet affreux préfage ? Est-ce qu'ils auroient dessein de \* .. ? Mais je veux croire pour me rassurer, que le Jésuite auteur de la Lettre a seulement en vûe l'exécution prochaine de ses confreres atteints & convaincus de parricide. S'ils font coupables, comme je le crois plus que je

<sup>\*</sup> Les nouvelles publiques nous ont appris en effet, qu'il vient de le former une feconde Conspiration contre la vie du Roi de Portugal & contre toute la MaisonRoyale. Elle devoit s'exécuter le 16 du mois d'Août de cette année (1760) lorsqu'on l'a heureusement decouverte le 20 Juillet.

ne le souhaite, je recevrai de sang froid la nouvelle de leur supplice. Ce sera un nouveau sujet de Tragédie, comme dit fort bien l'Auteur. En ce cas, nous aurons une obligation compléte aux RR. PP. Après nous avoir fait rire, ils nous feront pleurer. Déja M. Gigli nous a donné d'après eux, la Comédie de D. Pilon. D'autres nous donneront la Tragédie de Malagrida. Ce qui me fache, c'est que le Théâtre des Jésuites n'admet plus de personnages de semme. Ainfi la Piéce ne pourra être jouée ni dans leur Séminaire Romain, ni dans aucun autre de leurs Colléges par cette brillante jeunesse que l'on confie à leurs soins. Saint Malagrida, comme vous sçavez, a fait entrer des femmes dans fa Conjuration. A moins que la Marquise de Tavora ne paroisse fur la Scène, à moins qu'on ne l'entende conférer avec son Directeur; l'actionane fera pas représentée au naturel, & perdra beaucoup de son intérêt . . A Rome, le 31 Juillet 1759. Voici, Monsieur, deux nouvelles

Voici, Montieur, deux nouvelles que vous ajouterez à la Lettre que j'eus l'honneur de vous écrire, il y a ua mois, par l'ordinaire d'Espagne... La premiere est que le Pape Clement XIII... vient de condamner, sous Tome IV. peine d'excommunication, deux petits volumes imprimés à Nanci en 1759, pour la défense du P. Berruyer. Le S. Pere déclare que l'Auteur de cette Apologie s'est rendu coupable d'une témérité impudente & d'un mépris caractérifé des Decrets de l'Eglife : Non fine gravi nota impudentia, temeritatis, & cclesiasticorum Decretorum contemptûs. C'est-i-dire, que l'Ouvrage est marqué au coin des Jésuites. Il est vrai que le Livre ne porte point le nom de son Auteur : mais je ne le crois composé ni par un Dominicain, ni par un Carme. Le S. Pere condamne en même-tems une autre paperasse intitulée : Lettre à un Docteur de Sorbonne sur la dénonciation & l'examen des Ouvrages du P. Berruyer, 1759. Vous flattez-vous, Monsieur, qu'à la fin les Jésuites obéiront, & qu'ils abandonneront leur Système anti-chrétien? Le Loup change de poil; mais il reste toujours loup.

La seconde nouvelle ... personne ne l'attendoit. Il paroît un Ecrit imprimé que l'on m'assure positivement être du P. Favre, Jésuite de Rome. Sçavezvous ce que contient cet Ecrit? Il contient l'Apologie du seu Duc d'Aveyro, & des autres Criminels qui ont été condannés & exécutés avec lui. Hier un Ministre étranger me montra cette Piéce. Je ne l'ai point encore lue. Mais je 
compte l'emporter avec moi, & peutêtre m'en amuser dans une fort jolie 
campagne où j'ai coutume de passer 
quelque tems. Voici le titre de l'Ouvrage: Désensé de la Mémoire de Joseph 
Mascareignas, ci-devant Duc d'Aveyro, & des autres personnes déclarées 
coupables de Lèze-Majesé par l'Arrêt 
tendu à Lisbonne le 12 Janvier 1759.

Je vois bien que c'est un stratagême des RR. PP. En effet, qu'importeroit à la Compagnie, que les Assassins de S. M. T.F. fussent innocens ou criminels, fileur cause n'étoit inséparable de celle des Jésuites de Portugal? Elle le fent; & c'est pour cela qu'elle travaille à blanchir les premiers, à dessein de prévenir le Public en faveur des feconds, dont elle craint à toute heure d'apprendre l'exécution. Leur but est de préparer les voies à la canonifation des nouveaux Martyrs, déja prédite à Venife par le Pere Scaramofo (v. n. 51.) Ce qu'il y a de fâcheux, c'est que le Promoteur de la Foi (a) tirera une forte objection de la Lettre du P. No-

(a) Autrement l'Avocat du Diable. P ij

ceti, ou du P. Forestier, si l'on veut, en date du 3 Février. Dans cette Lettre, le Duc d'Aveyro & ses Complices font reconnus pour criminels. On tranche le mot : seulement on cherche des prétextes pour exténuer le crime autant qu'on le peut. Le desir de venger une injure particuliere, dit l'Auteur, & non le dessein d'insulter au Trône, a précipité deux Familles dans le Complot d'un exécrable régicide (a). Cet aveu est embarrassant : mais ce ne sont point là mes affaires. Je laisse au P. Noceti le soin de répondre à l'objection. Adieu.

(a) Voyez le Livre Italien, intitulé: Réponses à quelques Lettres écrites depuis peu, & répandues en Italie. A Gènes , 1759.

#### PREMIERE ADDITION.

Extrait de Pasquier, Catéchisme des Jésuites, troisième Livre, chap. 16. Cela est relatif au Tome I. Article VI, pages 175 & 176.

ES Jésuites fins & accorts estimerent que ce territoire ( de » Portugal) étoit du tout propre pour » y provigner leur vigne. Et afin d'y » gagner plus de créance, dès leur pre-» miere arrivée, ils fe firent nommer. » non Jésuites, ains Apôtres, s'appa-» rians à ceux qui étoient à la fuite de » Notre Seigneur, titre qui leur est » demeuré; & de cela ils sont d'accord. » Le Royaume étant tombé ès mains » de Sebastien, ces bons Apôtres pen-» ferent que par fon moyen le Royau-» me pourroit tomber en leur famille, » & le solliciterent plusieurs fois, DO QUE NUL A L'AVENIR NE PUST DESTRE ROI DE PORTUGAL, S'IL » n'étoit Jésuite et élu par leur » ORDRE, tout ainsi que dans Rome » le Pape par le Collége des Cardi-

» naux. Et parce que ce Roi (bien que » superstitieux, comme la superstition » même ) ne s'y pouvoit, ou pour » mieux dire, n'osoit condescendre, » ils lui remontrerent que DIEU L'A-» VOIT AINSI ORDONNÉ, comme ils » lui feroient entendre par une voix du » Ciel près de la mer. De maniere que » ce pauvre Prince ainsi mal mené, » s'y transporta deux ou trois fois; » mais ils ne purent si bien, jouer leurs » personnages, que cette voix fût enrendue. Ils n'avoient encore en leur » Compagnie leur Justinian impos-» teur, qui dedans Rome contrefit le » Lépreux. Voyant ces Messieurs qu'ils » ne pouvoient atteindre à leur but, » ne voulurent pour cela quitter la par-» tie. Ce Roi Jésuite en son ame, ne » s'étoit voulu marier. Or pour se ∞ rendre auprès de lui plus nécessaires, » ils lui conseillerent de s'acheminer » vers la conquête du Royaume de Fez. » où il fut tué en bataille rangée, » perdant sa vie & son Royaume. Tel-» lement que voilà le fruit que rem-» porta le Roi Sébastien pour avoir » cru les Jésuites. Ce que je viens de » vous discourir, je le tiens du feu » Marquis de Pisani très-Catholique, 327

» lequel étoit alors Ambassadeur de la » France en la Cour d'Espagne. »

Pendant qu'on est à imprimer l'Ecrit que nous donnons, nous apprenons que dans le Theatro-Jesuitico on touve une Lettre des plus intéressantes de Catherine, Grand'Mere & Régente du Roi Sébastien, écrite au Général des Jésuites François de Borgia, où elle se plaint amérement de la conduite des trois Jésuites Confesseurs de la Cour de Portugal, & où elle peint avec détail toutes les fraudes qu'ils employoient, pour tromper & trahir & elle & le Roi son Petitfils & le Cardinal Henri, Oncle de ce jeune Roi. Mais nous n'avons pû donner cette Lettre, d'autant plus que le Theatro - Jesuitico est extrêmement rare, & qu'il est composé en Espagnol.



#### SECONDE ADDITION.

Elle est relative à l'article VIII, p. 242 du premier Tome.

Histoire de la Ville de Toulouse par M. Raynal, Avocat au Parlement à Toulouse, 1759, suivant l'extrait que le Journal des Sçavans du mois de Juin en a donné.

E maffacre que les Huguenots » L firent à Pamiers en 1566, des » Prêtres, des Religieux, des hommes » & des femmes qui affistoient à une » Procession, fut la cause de l'établis-» sement des Jésuites dans Toulouse. » où se réfugierent ceux de cette So-» ciété qui purent se sauver . . . Dès » 1562, il s'étoit fait à Toulouse pour » l'intérêt de la foi, une affociation mentre plusieurs Prélats & Seigneurs, dont les articles fervirent de modèle n à la Ligue fameuse qui pensa boulep verser tout le Royaume... On peut » juger de-là quel fut l'empressement . des Touloufains à entrer dans la Li329

o gue célébre, dont les articles dreffés a Perone furent envoyés secrettement » dans tout le Royaume. Dès que la » formule d'Affociation leur fut parwvenue, les Capitouls assemblerent » les habitans dixaine par dixaine, au » Collége & à la Chapelle des Jésuites. » Chaque Capitoul jura pour son Ca-» pitoulat entre les mains du Pere Edmond Augier, de tenir, garder & » observer de point en point le conte-» nu aux articles de cette affociation. » [ L'Auteur les rapporte tels qu'ils » sont dans les Registres de l'Hôtel = de Ville]... Les Chefs de la Ligue, pour entretenir l'union dans leur par-» ti, y avoient établi une Confrairie » fous le nom du S. Sacrement, dans » laquelle on s'engageoit à ne jamais » reconnoître le Roi de Navarre pour » fuccesseur à là Couronne. »

Cela montre que Pasquier contemporain a connu le Jésuite Edmond Augier, mieux que n'a ph le connoître l'Université de Paris, lorsque plus de cinquante ans après, (en 1643) elle croyoit que ce Jésuite avoit été retiré de la Cour par ses Supérieurs, parce qu'il n'étoit pas assez zélé Ligueur. Dans ces malheureux tems les Jésuites 330

de Toulouse se conduisoient comme ceux de Paris, & ils étoient par-tour l'ame de la Ligue. C'est apparemment ce même Edmond Augier, à qui l'Université de Paris reprocha en 156 d'avoir mis à la cête d'un Catéchisme de sa saçon, la qualité de Frere de la Société du nom de Jesur, quoique le Clergé & le Parlement enssent désendu à ces nouveaux venus de prendre le nom de Jésuires. Voyez p. 138 du premier Tome.



## TROISIÉME ADDITION,

Relative à l'article VIII, concernant la Ligue, page 250 du premier Tome.

Extrait de l'Hissoire du Maréchal de Matignon, par M. de Cailliere Commandant pour le Roi dans les Ville & Château de Cherbourg. A Paris, chez. Augustin Courbé au Palais, 1661.

DULiu. 2, ch. 18, pag. 261. «Les » autres Eccléfiastiques jouif» soient avec le peuple (de Bordeaux)
» du bénéfice de la paix : mais les Jé» suites furent accusés de pratiquer
» leurs amis en faveur des Ligueurs,
» dont le nombre étoit grand dans Bor» deaux, & s'augmentoit tous les jours
» par ll'industion de ces l'eres; & sans
» l'extrême vigilance du Maréchal (de
» Matignon) leur zèle eût été plus
» fort que ses armes, & la Ville à la
» fin se suit rouvée Ligueuse. Ce seu» qui couva sous les cendres de la pé-

» nitence durant le Carême, ne se site
voir qu'aux Fêtes de Pâques. Ces
» Peres prêterent leur Maison aux Ligueurs, pour y tenir le Conseil; dans
lequel il fut résolu de faire soulever
» le peuple pendant les Processions.»

On voit par la fuite de la narration, que les Ligueurs tenterent l'exécution de ce complot; mais que la vigilance & le courage du Maréchal arrêterent promptement le progrès de la fédition.

Ibid. p. 266. Extrait d'une Lettre du Roi Henri III au Maréchal de Ma-

tignon.

« Vous verrez aussi les commissions » que je vous envoie, touchant la Maison où se tiennent les Jésuites dans » ma Ville de Bordeaux, & la démosition du Château du Ha. Je m'assure que cela n'apportera scandale ni murmure dans madite Ville. » AT ours, le 24 Avril 1569.

mure dans madite Ville. » A Tours, le 24 Avril 1569. Liv. 2, cb. 19, p. 270. « Devant que se de procéder à la recherche de ceux qui s'étoient mélés de la conjuration derniere, il fut réfolu (au Parlement de Bordeaux)que les Jéfuites seroient mis hors de leur Maison & de la Ville, sans bruit & sans scandale (con» formément à la Lettre du Roi.) Ces » Peres obéirent à l'ordre qui leur en » fut envoyé, & se retirerent dans » Agen, qui tenoit le parti de la Li-» gue. »

#### Du Livre 3, ch. 24, p. 363. Lettre du Roi Henri IV au Maréchal.

« Mon Cousin, je suis en peine de » n'avoir point reçu de vos nouvelles depuis mon partement de Paris. Je » vous prie m'en faire sçavoir, & vous » résoudre de retourner en Guyenne » au plutôt: car on me mande que nos » ennemis préparent de grandes sorces » pour y entreprendre, de sorte que » votre présence y est plus nécessaire » que jamais.

» Davantage, j'ai scu que les Jésuites » qui sont demeurés à Bordeaux, y sont des menées qui ne valent rien, continuans à servir le Roi d'Espagne & sa fa Faction tant qu'ils peuvent. Il est à craindre que ces étincelles ne s'alle lument davantage, si elles ne sont éteintes de bonne heure. Faites-moi » donc ce service de vous en retourner » audit pays; car autre que vous ne » peut obvier à ces inconvéniens, ayant

» la charge dudit pays, comme vous » l'avez...écrit à Vignacourt le fixié-» me jour d'Avril 1507. (Signé) Henri; » & plus bas, de Neufville. »

On voit par cette Lettre de Henri IV, que les Jéfuites avoient trouvé le moyen de rentrer dans Bordeaux, depuis qu'ils en avoient été chassés; qu'ils s'y étoient tellement accrédités, qu'ils y resterent malgré les ordres que Henri IV avoit donnés, pour qu'on se conformât dans la Province de Guyenne à l'expulsion de ces Peres, prononcée par presque tous les Parlemens.

## QUATRIEME ADDITION.

Tome IV, page 104, après la ligne 15, mettre ce qui suit.

A Joutons que suivant les Constitutions, 1º. Aucun Jésuite ne doit répondre aux Magistrats, ni en matiere civile, ni en matiere criminelle, sans la permission du Général; & que le Général ne doit jamais la donner, à moins qu'il ne s'agisse de questions qui intéressent la Religion Catholique (a). 2º. Les Rois, Empereurs, ni aucune autre puissance, n'ont doit de disposer d'un Jésuite, pour aucun ossice, ou aucun emploi, quel qu'il soit, & quelque nécessité qu'il puisse y avoir, si le Général ne le veut (é).

(a) Nemo ex Professi, vel Coadjutoribus, vel etiam Scholastics Societatis, in causis civilibus, nedum criminalibus, se examinari, sine licentia Superioris, permittat. Superior autemeam minime dabit, nisi in causis quæ ad Religionem Catholicam pertinent. Consistut, p. 6. c. 3, §. 1.

(b) Neminem... sub præd. sax Societatis obe-tientiå degentem, å quibusvis... vel etiam Imperator, Reges & alii Seculares Principes, ad quodvis mun. s, officium, vel exercitium obeundum, etiam prætextu quod alii alibi non inveniantur à quibus adiuvari possint, absque expresso su Superioris confensu ac etiam mandato, dessinari, vel cogi possie. Bulle de 1584.

## CINQUIEME ADDITION.

Tome III, p. 293, à la fin de la ligne 20, indiquez par une \* cette Note,

. CUR ce plan de Monarchie universelle; Voici ce que disent les Observations eritiques d'un Romain au sujet des Réflexions d'un Portugais, &c. qu'on vient de donner au Public (a): « Il y a plus de soixante ans qu'un Poëte a annoncé ce système de la Société, & qu'il a voulu faire sentir à ceux quine vouloient pas l'appercevoir qu'elle avoit formé ce système dès son origine. " Je ne sçais, dit-il, fi jamais vous avez » bien connu que l'Institut des Jésuites, des no son établissement même, aspire à la Mo-» narchie Universelle. » Ils virent bien, à la vérité, que l'entreprise étoit difficile, impossible même, si on peut le dire. Ils n'ignoroient pas que beaucoup d'autres l'avoient inutilement tenté ; & que dès qu'un Monarque, fier de sa grande puissance, avoit arrangé tous fes projets, tiré toutes fes lignes, ulé de toute sa force, fait jouer tous les ressorts de la politique, pour établir cette Monarchie Universelle, il avoit vu aussi-tôt tous les autres potentats le réunir contre lui, & renverfer tous ses desseins. Que firent-ils donc? ils

<sup>(</sup>a) Page 141 & fulvantes.

imaginerent une voie plus détournée, plus cachée, pour obtenir une nouvelle espèce de Monarchie Univerfelle : ce fut de laisser les Souverains maîtres de leurs Domaines, pourvû qu'ils dominassent eux-memes sur ces Souverains; qu'ils puffent s'établir leurs Vice-Rois, leurs Vice-Ducs, leurs Vice-Princes, en un mot, leurs Ministres, & se faire ainfi Empereurs ou Souverains du monde, & qu'ils se procuraffent un empire, pour ainsi dire. moral & insensible, qui ne blessat pas les yeux, mais qui produisit le même effet, de commander à tout l'Univers. Comme ils ne po voient pas dominer fur tous les Souverains par la force, en leur opposant des armées de terre & de mer ; ni par leurs richesses, ni par les autres moyens que les Conquérans ont employés, & qu'ainfi tous leurs projets manqueroient des fuccès qu'ils voulo ent leur donner ; ils prirent la voie de la Religion, comme étant le lien le plus efficace pour enchaîner l'esprit & la volonté des hommes, & les dominer par une force en apparence divine. Ils s'en servirent pour régler les consciences de tous les Monarques, mais en n'employant ensuite cette même Religion que suivant leurs fins & leurs intérêts; & telle est la conduite qu'ils ont tenue pendant près de 200 ans. Mais cette Monarchie Universelle ne leur ayant paru que comme un jeu de marionnettes, où l'on ne voyoit point les interlocuteurs qui parloient & faisoient mouvoir les figures, ils n'étoient pas satisfaits, & ils auroient voulu se montrer en personne sur la scène, & jouer leur jeu à decouvert & en réalité. La voie qui s'ouvrit de conquérir dans l'Amérique un pays vaste & riche, vint fort à propos seconder leurs defirs; ils penserent alors à se procurer une Monarchie Universelle effective, réelle, & qui ne fut plus secrette. Pour y réussir, ils s'occup rent à enseigner à ces peuples une foumission si excessive, qu'elle fut plutôt un véritable esclavage, & à leur inspirer une aversion mortelle pour leurs Souverains légitimes, qu'ils n'avoient jamais vûs ni connus, & une obéiffance aveugle, une vénération sans : ornes pour les bénits Peres qui les gouvernoient. Pour augmenter plus promptement le nombre de leurs sujets, ils leur firent contracter mariage de bonne heure, c'est-à-dire, auffi-tôt que les deux sexes étoient parvenus à l'âge de puberté. Ensuite ils leur apprirent tout l'art de la guerre, & à fabriquer des armes, afin d'etre en état de merre fur pied des armées affez nombreufes & affez fortes, pour refister, comme ils ont fait, aux deux Monarques leurs Souverains légitimes. S'ils eussent eu affez de tems, non-seulement pour se mettre, ainsi qu'on le voit, en situation de se défendre, mais de plus en état d'attaquer ; comme il n'y a point d'autres Souverains dans l'Amérique qui puissent leur tenir tête, en très-peu de tems ils se seroient rendus maîtres de toute l'Amérique. & auroient , sans rien craindre , étendu leur empire sur la moitié du monde; car les Princes de l'Europe ne peuvent envoyer dans ces pays des armées nombreuses. Maitres des Ports, ils auroient pû d'ailleurs leur opposer

des Flottes très-formidables. Par-là ils se seroient formé un Empire, non - seulement universel, mais plus riche, plus abondant, plus puissant que tous les Royaumes de l'Europe, de l'Asie, & de l'Afrique unis ensemble. Un sistème si bien lié, & que chaque jour voyoit s'affermir & se développer insenfiblement, fans que ceux qui l'avoient imaginé semblassent avoir rien à redouter, paroiffoit presque affuré dans l'exécution. En effet l'Espagne & le Portugal, les deux seules & uniques Monarchies qui pouvoient se réunir, étoient tellement bridées & dominées par les Jésuites, que ceux-ci pouvoient s'en dire les maîtres absolus. Non-seulement les Ministres de Madrid & de Lisbonne étoient sous leur dépendance, mais tous ceux aussi que l'on avoir envoyés dans l'Amérique. Ils n'en dépendoient pas seulement, ils trembloient, parce que les Révérends Feres, au moven de leurs calomnies, couvertes du voile de la Religion, pouvoient les perdre en un moment. Ils avoient soin de leur faire scavoir que s'ils faisoient ou écrivoient la moindre chose qui ne fût pas favorable ? leur systome, ils les perfécuteroient jufqu'a la mort. Les Eveques, les Religieux, les Missionnaires, tenoient la même conduite; l'histoire, depuis un siécle, est pleine de ces faits. Cet aveuglément arrétant tout ce qu'on auroit pu faire pour abattre la machine di essée par les bénits Peres, ceux-ci étoient devenus Souverains, jusqu'à ce qu'il ait plu à Dieu, qui brife ce que les hommes on le mieux cimenté, comme on rompt avec une barre de fer

les vales de terre cuite, ou comme on diffipé les toiles d'araignées, de vouloir que l'expérience ouvrit les yeux aux Monarques, qui les avoient toujours tenus fermés aux remontrances de leurs fidéles Ministres. Le Portugal est le Royaume qui, par ces jugemens si profonds & si impénétrables de celui par qui regnent les Rois, a le premier fait la triste & affligeante expérience des manœuvres de la Société, & qui a été pleinement persuadé de ses desseins & de son but. Heureux si les autres Souverains ne veulent pas attendre, pour avoir les mêmes lumieres, ce tems prédit par Melchior Canus, où les Rois voudront résister aux Jésuites, & ne le pourront. Ce tems est très-proche; nous y touchons; il est même presque déja arrivé pour les Royaumes d'Espagne & de Portugal, qui ; malgré une guerre animée depuis tant d'années, malgré deux armées qui sont sur pied, n'ont pu trouver encore le moyen de les soumetire. & de tirer de leurs mains les Provinces qu'ils ont usurpées, & qu'ils s'obstinent à retenir. Ceux, en outre, qui servent ces Religieux, & qui leur obéissent en tout, comme des esclaves qui seroient à la chaine, ne s'appercoivent pas même qu'ils font fous leur tyrannie; ils ne voyent point que ces Peres, par le moyen des postes de Confesseurs des Princes qui leur sont confiés, commandent aux Souverains ; qu'ils leur font faire tout ce qui leur plait; qu'il n'en faut pas davantage pour que tous les sujets les craignent, & leur obéiffent plus qu'à leurs Princes légitimes, & que, des que ceux-ci youdront ordonner quelque

chose qui ne plaira point aux Jesuites, loin de trouver l'obéissance qu'ils auroient droit d'attendre, ils ne verront que des gens qui le révolteront, & qui s'attache ont au parti des bénits Peres. C'est ce qui est démontré par ce que nous voyons actuellement; c'eff ce que l'on n'a que trop vû en Portugil, où ils ont excité tant de soulev-mens, & où ils ont donné au Roi Très-Fidéle plus d'embarras & d'afflictions, & causé plus de dépenses, que s'il eut eu à foutenir, durant plusieurs années, une guerre vive contre quelque puissance de l'Europe que ce soit. Jugez sur cette simple esquisse, que je me suis contenté de tracer légérement, fi l'Auteur des Réflexions ne pouvoit pas, je dis plus, s'il ne devoit pas s'étendre davantage, & faire remarquer que les Jésuites se font d'autant plus craindre des Souverains, qu'ils ont, pour ainsi dire, la elef de la Cour de Rome, & qu'en failant voir qu'ils y sont tout - puissans, ils s'affermissent de plus en plus dans les autres Cours, Aque par ce moyen ils les trompent toutes.»





# TABLE

## DES MATIERES

Contenues dans cet Ouvrage.

Les Lettres a, b, c, d, indiquent les Tomes I, II, III & IV.

### Α.

A BBAYES. Voyez Bénéfices. Actes. Voyez Contrats.

Admoniteur du Général & des autres Supérieurs des Jésuites. Ses fonctions. d., 78 & suiv.

Agen, V'lle de Guyenne. Au tems de la Ligue, les Jétütes chaffés de Bordeaux, s'y retirent, & la font révolter. a, 250. Ils n'en fortirent point lorsqu'ils furent chafsés de France; & lors de leur rappel, il leur fut permis d'y refter. 441.

Aix, Capitale de Provence. Les Jésuites entreprennent de s'établir dans le Collège Royal de Bourbon. b, 164 & Suiv.

Alan, [ou Alain, ]ou Allen, (Guillaume), Cardinal, appellé le Cardinal d'Angleterre.

DES MATIERES. Précis de sa vie. a, 338 & fuiv. Il fonde à Rome un Séminaire Anglois, dont il confie le gouvernement aux Jétuites. 340. Albani, famille de Rome, favorable aux

Jésuites. d , 173 & Suiv.

d'Albe (Ferdinand - Alvarez de Tolede). Duc, Gouve neur des Pays Bas fous Philippe II, ne se montre pas ardent à favoriser les Jésuires. a, 187.

Alcala [ de Henarez], Ville d'Espagne. Sentence qui y fut rendue contre Ignace. a. 12 Violente tempéte qui s'y élève contre les Jésuices. 32 & Suiv.

Aleonissa (...), Franciscain, Evêque de Bervte, persecuté par les Jésuites. b, 368. Alexandre ( le Pere ) , Jésuite , complice de la Conspiration du Maréchal de Biron contre Henri IV. a, 422 & suiv.

Alexandre VII , Pape , obtient des Vénitiens la permission que les Jésuites sollicitoient de rentrer dans les Etats de la République. a, 410 & Juiv. Flétrit l'Apologie des Casuistes. b , 493. Demande à Louis XIV la révocation des Censures prononcées par la Sorbonne contre les livres de Jacques Vernant & d'Amadæus Guimenæus. 509& fuiv. Condamne, lui-même ces deux Cenfures. 511 & Suiv. Donne deux Decrets contre la Morale relâchée, en s'abstenant de nommer les Auteurs. 513. Refuie fon approbation au privilége surpris du Roi Casimir par les Jésuites. c. 79. Les Jésuites méprisent ses ordres & ses censures. d , 153 & Suiv.

Alexandre VIII, Pape, condamne la doctrine

TABLE

du péché philosophique. b, 513. Les Jéfuites méprisent ses censures. d, 161.

Allemagne. Entreprises des Jésuites dans cette partie de l'Europe. b, 99 & Suiv. Autres entreprises. 332 & Suiv. Revers qu'ils y

éprouvent. c, 68 & fuiv.

Alvarez (Diego ), Dominicain , s'élève contre la doctrine de Molina. a, 384. Eft envoyé à Rome pour en demander la condamnation. 389. Présente au Pape une apologie des Dominicains. Ibid. & Suiv. Soutient leur cause dans les Congréga-

tions de Auxiliis. 393.

d'Amboise (Jacques), Recteur de l'Université de Paris, plein de zèle pour Henri IV. a, 258. Requére qu'il présente au Parlement contre les Jesuites. 262 & Suiv. Discours où il s'élève contr'eux. 264 & suiv. Il est continué dans sa place malgré leurs brigues. 265. Autre Discours qu'il prononce au Parlement contr'eux. 269.

Amelot ( ... ) , Conseiller d'Etat , nommé pour remettre les Jésuites dans l'exercice

du Collège de Clermont. b , 86.

Amérique. Engreprises des Jésuites contre les Eveques dans cette Région. b . 343 & luiv.

Amicus (François), Jésuite, [communément appellé Lami. ] Son cours de Théologie. b, 504 & Suiv.

Amiens, Capitale de Picardie. Les Jésuites

s'y établiffent. a, 476 & Suiv.

Amyot (Jacques ), Eveque d'Auxerre, fait bâtir une maison dans cette Ville pour y introduire les Jésuites. b, 136.

Anchin .

DES MATIERES. 3

Anchin, Abbaye de Bénédictins près Douay en Flandre. Entreprise des Jésuites sur le Collége de cette Abbaye. 1, 122 & Jair. Andri (le Pere), Jésuite, Professeur et Théologie au Collége de Bennes, poussitivi au

logie au Collége de Rennes, poursuivi au Parlement de Bretagne. c, 15 & Suiv.

Ingleterre. Conspirations que les Jéstites ons formées dans ce Royaume. a, 316 & Juiv. Vexations inouies qu'ils y ont exercées sur le Clergé Catholique. 338 & Juiv. Entreprises qu'ils y ont faires contre l'Epsiscopat. b, 225 & Juiv.

Angoulème, Capitale de l'Angoumois. Les Jésuites entreprennent de se rendre maitres du Collége avec titre d'Université.

b , 158 & Juiv.

Annat (François), Jésuite, Confesseur de Louis XIV. Son Traité de la Science moyenne. b., 433. Il veut introduire ses Confreres dans le Collége de Provins. 449 & suiv. Combien il abuse de la confiance de Louis XIV dans l'affaire du Formulaire. c., 108.

Année civile. En France, avant 1564, elle commençoit à Pâques. a, 125. c, 146.

Antechrist. Melchior Canus regardoit les Jésuites comme précurseurs de l'Ante-

christ. a, 29.

Anti-Cotton, ou Réfutation de la Lettre déclaratoire du P. Cotton à la Reine Régente fous Louis XIII. b, 57. Réponfe : cet Ecrit. Ibid. Cette réponfe est censurée par la Faculté de Théologie de Paris. Ibid. Antoine, Roi de Portugal, f. pplanté par les Jénires, qui font passer ce Royaume entre

Tome IV. Q

TABLE

les mains du Roi d'Espagne. a, 177 & fuiv. Il se réfugie dans l'Isle de Tercere; les Jésuites y excitent une révolte. 281

Anvers, Ville du Brabant. Les Jésuces s'y établiffent. a, 189 & fuiv. Ils en font chaf-

fés. 190.

Appel des défenseurs de la saine doctrine, au Tribunal de l'Eglise, au sujet de la Bulle Unigenitus. L'orthodoxie de ceux qui sont unis à cet appel, est reconnue à Rome, & fpécialement par Benoît XIII. d, 178 & fuiv.

Appel des Jésuites fauteurs des idolâtries Chinoises, au Tribunal de l'Empereur de la Chine, contre les censures d'Innocent

XII. d, 165 & Suiv.

Aquaviva (Claude), Général des Jésuites. Réglement d'études dressé par son ordre. a, 367 & fuiv. Sur les plaintes que ce réglement excite, il feint de le faire réformer. 372 & Suiv. Il fait évoquer à Rome l'affaire de Lessius, 377 & Juiv. & celle de Molina. 387. Il n'approuve point les conditions du rappel des Jésuites en France. 446 & 466. Réclamation qu'excite le despotisme de son gouvernement. d, 94. Il s'oppose de tout son pouvoir à la réforme de la Société 96 & Suiv. Congrégation générale qu'il tint pour éblouir Clement VIII: étranges Décrets qui y furent faits. 96 & Juiv. 129 & Juiv.

Archipretre, auquel les Jésuites veulent soumettre l'Eglise d'Angleterre au préjudice de l'Epitcopat. a, 343 & Suiv.

de Aresti (Christoval), Evêque du Paraguai,

persécuté par les Jésuites. b, 348.

d'Argentré (Charles du Plessis, Evêque de Tulles, non suspect de Jansenisme, b, 260. Remarque sur le trosséeme volume de sa collection. 417 & suiv.

Arias Montanus (Benoît), Théologien. Sa Lettre à Philippe II Roi d'Espagne au su-

jet des Jésuites. a , 186 & suiv.

Armand (Ignace), Provincial des Jésuites. Son discours à Henri IV pour lui demander le rappel de sa Société, 20,434 & suiv. Recteur des Jésuites à Paris, il est ciré au Parlement au sujet du Livre de Suarès, b, 67 & fuiv.

l'Armenonville (...), Garde des Sceaux, favorise les Jésuites. a. 495 & suiv.

Arnauld (Antoine), Avocat, prend la défense de l'Université de Paris contre les Jésuites. a, 262. Son plaidoyer contreux. 269 & fuiv. Delà leur haine contre sa famille. 271 & suiv.

Arnauld (Henti), Evêque d'Angers, fils du précédent. Rébellion des Régalifies contre lui appuyée par les Jésuites, b, 463, Ilest accusé de Jansénisme par les Jésuites. c,

Arnauld (Antoine), Docteur, frere du précédent. Il est persécuré par les Jésuires à l'occasion du Livre de la fréquente Communion. b, 424 & suiv. Il contribue aux Ecrits des Curés de Pariscontre la Morale relâchée. 493. Il concerte avec M. Nicole la Lettre des Eveques de Saint-Pons. & d'Arras à Innocent XI, contre la morale relâchée. c, 3. Il est obligé de s'expagles. trier. 4. Imposture fabriquée sous son nom, & communément appellée la fourberie de Douay. 43 & Suiv. Ses quatre plaintes à cette occasion. 47 & suiv.

Arnoud (le Pere), Jésuite, Confesseur de Louis XIIi. entreprend en vain de disputer dans une Thèse en Sorbonne. b . 416. d'Arragon (Ferdinand), Archevêque de Sarragoce. Sous son autorité les Jésuites sont

chassés de cette Ville. a, 76 & suiv. Articles de doctrine (les douze) proposés par le Cardinal de Noailles, sont approu-

vés par Benoit XIII. d , 178 & Juiv. Assemblée du Clergé de France à Poissy en 1561. Lainez, Général des Jésuites, y obtient la réception de sa Société en France. a. 120 & Juiv. Acte qui fut dresse sur cela dans cette Assemblée. 123 & Juiv. Observations fur cet Acte. 129 & fuiv. Comment les Jésui es furent alors reçus. Ibid. & c, 139 & Juiv.

Affemblée du même Clergé en 1585; arrête que les Jéluites seront compris aux imposi-

tions pour leurs bénéfices. b. 424.

Assemblée du même Clergé en 1625. Censure qu'elle prononce contre deux libelles. 1. 228 & fuiv. Déclaration qu'elle donne coucernant les Réguliers. 293 & Juiv.

Assemblée du même Clergé en 1630 & 16:12 mande le Provincial des Jésuites, & condamne les maximes des Jesuires d'Angleterre fur l'Episcopat. b, 306 & Suir,

Affemblée du même Clergé en 1635, allouel es dépenses faites pour l'impression du Livre de Petrus Aurelius, b. 314 & Juiv. Députs

DES MATIERES. vers le Doyen de la Faculté de Théologie de Paris pour lui témoigner son estime & sa reconnoissance envers cer Au-

teur. 314.

Assemblée du même Clergé à Mantes en 1641 & 642, ordonne une seconde édition du Livre de Petrus Aurelius. b , 316. Flétrit le Livre que Louis Cellot Jésuite avoit opposé à celui de Petrus Aurelius. 324. Censure la Somme des péchés du P. Bauni.

397.

Assemblée du même Clerge en 1645 & 1646 . charge M. Godeau de faire l'éloge de Petrus Aurelius, & fait mettre cet éloge à la tête d'une troisième édition. b, 316. Se plaint de quelques Arrêts du Conseil qui renvoyoient au Pape l'appel des Jésuires contre l'Archevêque de Bordeaux. 432. Se plaint d'un autre Arrêt du Conseil au fuiet du Traité du P. Annat sur la science moyenne. 433. Se plaint de ce que les Jéfuites sont déchargés des impositions pour leurs benefices. 435 & Suiv. Obtient un Arrêt du Conseil qui les y soumet. 436. Assemblée du même Clergé en 1650. Sa Lettre

circulaire aux Evêques, au fijet des droits de l'Episcopat attaqués par les Jésuites dans la perfonne de M. de Gondrin, Ar-

chevêque de Sens. c , 10%.

Assemblée du même Clergé en 1655, 1656 & 1657. La Morale relâchée des Jésuites y est dénoncée par les Curés de Paris. b, 489. L'Assemblée différant la Censure, fait seulement réimprimer les Régles de Saint Charles pour l'administration du Sacrement de Pénitence, & adresse à tous les Evêques une Lettre circulaire sur ce point. 490. M. de Marca, dévoué aux Jéfuites, fut l'ame de cette Assemblée; & ce fut là qu'on inventa les mots symboliques de sens de Jansenius, & l'inséparabilité du fait & du droit dans cette affaire. c, 104 & fuiv.

Affemblée du même Clergé en 1660, néglige encore de poursuivre la morale relâchée, pour ne s'occuper que du prétendu Jan-

fénisme. c, 107.

Assemblée du même Clergé en 1700, condamne enfin la Morale relachée, b, 513. & applaudit au Bref pacifique d'Innocent XII fur le prétendu Jansénisme. c, 111.

Affiftans du Général des Jésuites, quatre sont nommés par la Société, & quatre autres par le Général. d, 32. Leurs fonctions. 18 & fuiv.

Attouchemens mamillaires innocentés par le Pere Benzi Jésuite, réprouvés par Benoît XIV. d , 186.

Aveux & défaveux des Jésuites sur différens points. d, 248 & Suiv.

Avignon, Ville de Provence, sous la domination du saint Siège. Plaintes qui s'y élevent conme les Jésuites. a, 206.

Aubenas, Ville du Vivarais en Languedoc. Les Jésuites n'en sortirent point lorsqu'ils furent chasses de France; & lors de leur rappel il leur fut permis d'yrester. a, 441. d'Aubenton, Jésuite. Voyez Daubenton. [ Le

nouveau Moreri remarque que c'est ainfi qu'il fignoit, ]

DES MATIERES. 357

Aubert, (Jean), Recteur de l'Université de Paris, parle pour les Universités de France contre les Jésuires du Collège de Toutnon. b, 201 & suiv.

d'Aubigny (le Pere), Jésuite, chargé par Ravaillac. b, 11.

Aubry (...), Curé de S. André des Arts à Paris, favorife le projet parricide de Barriere, a, 253. & demeure néanmoins impuni. 255.

Auch, Ville de Gascogne. Les Jésuires n'en fortirent point lorsqu'ils furent chassés de France; & lors de leur rappel, il leur sut

permis d'y rester. a, 441.

Jager (Edmond), Jésuite, Confesseur de Henri III, Auteur d'un Catéchisme que les Jésuites sont publier. a, 137 & suiv. Il veut engager Henri III à autoriser la Ligue. 241. Son Général le retire de France. Ibid. & fuiv. Mor singulier de ce Jésuite. c, 257.

Auguste II, Roi de Pologne, annulle un privilége surpris par les Jésuites sous son prédécesseur Casimir. c, 79.

Auguste III, Roi de Pologne, se laisse surprendre par les Jésuites, & révoque ensuite le privilége qu'ils lui ont surpris.c,

79 & Juiv.

S. Augustin, Evêque d'Hippone, Docteur de l'Eglise. Sa doctrine sur la grace, mépritée & combattue par Molina, d., 133. & depuis exposse par Jansenius dans son Livre intitulé. Augustinus: etalà la haine des Jésuites contre ce Livre. c., 101. Les Bénédictins Editeurs des Œuvres de cu

Pere, font calomniés par les Jésuites, & justifiés par l'inquisition de Rome. d. 162. La doctrine de S. Augustin sur la grace & la prédestination, est de nouveau recommandée par BenoitXIII. 178 & fuiv. Augustins, Religieux : ceux de Sarragoce

s'élévent contre les Jésuites dès la naissan-

ce de cette Société. a , 75.

Aumônes auxquelles prétendent les Jésuites. Eustache du Bellai en tite un motif con-

tr'eux. a , 49 & 54.

Aurelius ( Perrus ), nom suppose sous lequel se couvrit le principal adversaire des Jéfuites, dans la dispute qui s'éleva entre eux & le Clergé d'Angleterre sur l'autorité des Evêques. b, 313 & Juiv. Premiere édirion de son Livre aux dépens du Clergé de France en 1633. 314. Seconde édition faite de meme en 1641 . 216. Troifiéme édition faite de même en 1646, avec l'éloge de l'Auteur. Ibid.

Ausbrurg , Ville Impériale d'Allemagnes L'Exeque est dépouillé de toute inspection fur l'Université de Dillingen par les

Jéluites. b, 339 & Juiv.

Auriche, Province d'Allemagne sous titre d'Archiduché. Plaintes portées à l'Archiduc par les Etats de la Styrie, de la Carinthie, & de la Carniole, contre les Jé-

fuites. b, 99.

d'Autriche (Albert), Archiduc, petit-fils de Philippe II Roi d'Espagne, Coadjuteur & successeur du Cardinal de Quiroga en la place de grand Inquisiteur, protége Molina. a, 386 & Juiv. Quitte l'état EcDES MATIERES. 353 cléfiastique. 387. Continue de protéges Molina. 390.

Auxerre, Ville de Bourgogne. Les Jésuites s'y introduisent. b, 136 & suiv.

Azzoni (...), Augustin, vient d'être nommé Professeur en Théologie à Vienne en Autriche. c, 70.

## В.

BAGOT (Jean), Jésuite, attaque les droits des Curés. b, 492.

Baianisme, fausse accusation d'hérésie, dont les Jésuites ont squ faire usage. c, 93 &

Bailleul (Nicolas), Prévôt des Marchands à Paris, reçoit favorablement les Remontrances de l'Université contre les Jésuites. b. 278.

Balizara ou Balizarat (Christophe), Provincial des Jétuites, réputé Aureur de la Réponse à l'Anti-Cotton, refuse de faire serment d'observer l'Edit du rappel des Jétuites, a., 491. Déclaration qu'il présente au Parlement avec ses Confreres. b., 51 & Fuir.

Bannez (Dominique), Dominicain, porte l'affaire de Molina au tribunal de l'Inquision de Castille. a, 385. Il y est luimeme accusé par Molina, 387.

de Barcos (Martin), Abbé de S. Cyran, neveu & fuccesseur de Jean du Verger de Hauranne. On lui ar ribue l'Ouvrage connu sous le nom de Petrus Aurelius, b, 313.

Q.V

TABLE

354 I A B L E Barny (le Pere), Jésuite, Procureur du Collége de Clermont, prend la défense de ses Confreres. a. 278 & Suiv.

Barriere (Pierre), parricide, endoctriné par les Jésuites. a, 252. Son projet découvert, 253 & Suiv. Son supplice. 255. Ce fait est rappellé par Antoine Arnauld dans son plaidoyer contre les Jésuites, 270. par le Parlement dans ses Remontrances sur leur rappel, 457. par l'Université dans

sa seconde Apologie en 1643. 248. Baviere, Province d'Allemagne sous titre de Duché. Plaintes qui s'y élévent contre les Jésuites. a. 191.

de Baviere (Guillaume), Duc, donne sa confiance aux Jésuites. a, 202.

Baudouin (le Pere), Jésuite, complice de la conspiration des poudres. a, 328.

Bauni (le Pere), Jésuite. Sa Somme des péchés denoncée au Parlement par l'Université de Paris. b, 396 & suiv. Sa doctrine condamnée à Rome, & néanmoins soutenne par les Jésuites. d, 151 & Suiv. Baurnet (le Pere), Jésuite, obligé de faire

une satisfaction publique à l'Archevêque de Rouen. b , 422. Bauyn (Prosper), Magistrat, récusé par les

Jésuites , au Parlement de Paris, a . 277. Bearn, Province réunie à la France. Les Jésuites s'y introduisent. a, 497 & Suiv.

de Beaumanoir (Charles), Evêque du Mans, vend aux Jésuites le Collège du Mans que ses prédécesseurs avoient fondé à Paris. b, 210& Suiv.

de la Beaume (...), Evêque d'Halicarnasse,

DES MATIERES.

perfécuté par les Jésuites. b, 369. d, 181. de Beaumont ( . . . ) , Ambassadeur de France en Angleterre sous Henri IV. Lettres que ce Prince lui écrit au sujet des Jésuites.

a, 4:4 & Suiv. 437 & Suiv.

Becan (Martin), Jesuite. Son Livre sur la puissance du Roi & du Pape, dénoncé à la Faculté de Théologie & au Parlement.

b . 19 & Suiv.

Becckman (le Pere), Jésuite. Son démêlé avec M. de Ligny, Professeur de Philosophie au Collége Royal de Douay. c, 43 £ 48.

le Bel (Jean), Ecolier des Jésuites, banni comme complice dans l'affaire de Jean Châtel. a , 294. & suiv.

Belanger ( le Pere ), Jésuite. Ordonnance de M. Gui de Seve, Evêque d'Arras, contre

lui. c , 4. Bellarmin (Robert), Jésuite, conseil du Card nal Caëtan, Légat en France en faveur des Ligueurs. a, 251. Cardinal, admis aux Congrégations de Auxiliis, y favorise les Jésuites. 392. Son Traité de la puissance du Pape est réfuté par Richer, & condamné par le Parlement. b, 54 & fuiv. Il maltraite Sixte V après la mort de ce Pape. d , 147.

du Bellay ( Eustache), Evêque de Paris. Le Parlement ordonne qu'il soit consulté fur l'établissement des Jésuites. a, 45. Avis qu'il donne en consequence. 47 & Juiv. 11 les interdit de toutes fonctions. 65. Se plaint de Lainez & des Jésuites au Concile de Trente. 92 & Suiv. Le Parlement, O vi

356

[fans faire meution de son précédent Avis] ordonne de nouveau qu'il sera consulté sur l'étabilisement des Jésuires: ] ce qui semble infinuer que ce: Avis n'avoir pas encore été produit au Parlement.] 101. Conditions sous lesquelles il consent à l'étabilisement des Jésuires. 107 € fuir». Addition à ces restrictions, 109. € fuir». Sur son consenten ent, l'Assemblée de Poir, y les reçoit à diverses charges & conditions.
123, 11 se joint à l'Université contre les Jésuires. 150.

de Bellegarde Roger), Duc, Gouverneur de Bourgogne, obtient l'établissement des Jétuites à Auxerre, b, 137.

Bellelli (...), Augustin, taxé d'hérésie par les Jésuites, déclaré innocent par le saint

Siége. d , 175.

Re Bellievre (Pompone), Chancelier de France, piopose aux Gens du Roi la deftruction de la pyramile élevée en mémoise de l'attentat de Jean Châtel. a, 294.

de Bellierre (Nicolas), Procureur Général au Parlement de Paris, fils du précédent, mis au nombre de ceux qui ont conclucontre les Jéluites b, 197.

Belloy (Pierre). Avocat Général au Parlement de Languedor. Son requisitoire contre les Jésvites a, 306 & suiv.

Bernard (le Pere), Jétuite, préside au Conseil des seize dans la Ligue. a, 270.

Bénédiciins, religieux. Bénéfices que les Jéfuites leur enlevert en Allemagne. 1, 342. Leu procès avec les Jévites pour le Collége de l'Abbaye d'An hin, 122 & fuiv. & pour le Prieuré de Dayron. c, 39 &

DES MATIERES. Tuiv. Eliteu: s des Ruvres de S. Augustin

ils sont calomniés par les Jésuites, & justifiés par l'Inquisition de Rome d, 162. Bénéfices d'Allemagne usurpés par les Jé-

suites sur les Bénédictins, Bernardins, &c. b , 341. & Suiv.

Benoft XIII, Pipe, maintient la doctrine de S. Augustin, for la grace & la prédest na tion. c, 120 Reconnoit l'ortho oxie des Appellans. en approuvant les douze Articles proposés par le Cardinal de Noailles. d, 178 & fuiv. Les Jésuites lui résis-

tent. Ibid.

Benoît XIV , Pape , refuse d'écouter la demande des Jesuites Polonois. c, 79: Sa Lettre encyclique aux Evêques de France. 119. Il maintient la doctrine de S. Augustin. 120. Craint que les Jesuites ne le fassent mourir. 281. Commet le Cardinal Saldanha pour les réformer en Portugal,d, 98. Bulles & Décre's qu'il a publiés contre les Jésuites, & auxquels ils ont résissé. 182. & fuiv.

Benzi (le Pere), Jésuite, Auteur d'une Dissertation condamnée par Benoît XIV. d.

Bernardins, religieux. Benéfices que les Jéfuites leur enlevent en Allemagne. b, 342. Berruyer (Isaac-Joseph), Jésuite. Son Histoire du Peuple de Dieu. b, ses. Il est

convaincu de blas hemes. c, 86. Ses erreurs. 122. Il les avance & les soutient au mépris de la doctrine de l'Eglise, & la Société prend sa défense. d , 135 & suiv. Ses Ouvrages sont condamnés par Benoît. XIV, 188 & Juiv. & par Clement XIII. 189 & Juiv. Il est avoué & délavoué par les Jésuires. 248.

Berti (...), Augustin, calomnié par les Jésuites, & justifié par le saint Siége. c, 120. d, 175.

Beziers, Ville du Languedoc. Les Jésuires n'en sortirent point lorsqu'ils furent chafsés de France; & lors de leur rappel, il leur sut permis d'y rester. a, 441.

Bibliotheque Janféniste du P. Colonia Jésuite. d, 163. condamnée par Benoit XIV. 186. Biens des Jésuites. Illusion du vœu de pauvreté entendu selon les Constitutions de la Société. c, 377 & Suiv. Les Jésuites de la seconde classe sont les seuls propriétaires de tous les biens de la Société. 391 & Suiv. Les seuls Profès en ont l'administration sous le bon plaisir du Général & selon son choix. 393 & suiv. Les Jésuites de la troisiéme classe ne peuvent succèder, ni la Société pour eux : que deviennent leurs biens? 405 & Suiv. Le Général prend les biens, & les Colléges fe chargent des personnes. 411 & fuiv. Les Profès prétendent être les plus pauvres de la Société; mais dans le fait, ils ne sont pas plus pauvres que les aurres. 425 & fuiv. De même les Maisons Professes sont réputées les plus pauvres, & cependant elles ne manquent de rien. 442 & fuiv. On peut être expulsé de la Société sans en retirer les biens qu'on y a ra apportes, d, 14 & fur. La Société peut auffi repren re ceux qu'elle a renvoyés, & recueillir ainsi leurs biens. 16 & fuiv. Le Général est seul Administrateur de tous les biens de la SociéDES MATIERES. 359
1ê. 43 & Juiv. II difpose comme il lui plait
des biens de ceux qui entrent dans la Société. 62. Incertitude de tous les Actes &
Contrats de la Société, ou même de son
Général. 23 & Juiv. Trois sources fécondes des richesses de la Société. 252 & Juiv.
1°. Le jeu de se vœux; Jiid. 2°. Ses Colléges; 355 & Juiv. 2°. Ses Missons. Société & Juiv. Les grands biens des Jésuites suffivoient seuls pour prouver combien cette
Société es préjudiciable aux Etats, 311 &
Juiv. Voyec. Contrats & Successions.

de la Bigne (Marguarin), Recteur de l'Université de Paris, opposé aux Jésuites. a,

210.

Billon, Ville d'Auvergne, dont l'Evêque de Clermont est Seigneur. Les Jésuites y sont établis par Guillaume du Prat. a, 38.

de Biron (Charles de Gontault), Duc, Maréchal de France. Les Jéfuites deviennent complices de sa conspiration. a, 412 & fuiv.

Bishop (Guillaume), Docteur de Sorbonne, envoyé en Angleterre, en qualité d'Evêque délégué du faint Siège. b, 296.

Blackwel (George), Archiprêtre, commis en cette qualité par la Cour de Rome pour prendre foin de l'Eglife d'Angleterre: a, 343 & Juiv. S'unit aux Jéfuites, & prend part à leurs violences. Bid. Bref que Clément VIII lui adresse pour réprimer ses entreprises. 361 & Juiv. Les Jésuites se brouillent avec lui. b, 256.

Blois, Ville de l'Orléanois. Les Jésuites s'y

introduisent. b, 136.

Bobadilla (Nicolas - Alfonie), cinquiéme

TABLE

166 disciple d'Ignace. a, 13. Destiné pour le Portugal, cependant n'y va pas. 17.

Bochart (l'Abbé) de Saron. Sa Lettre à l'Eveque de Clermont fon oncle. c, 178. Boëtte (Imbert ), Jéfuite, introduit ses Con-

freies à Sens. b, 138 & Juiv-

Bohême, Royaume d'Allemagne. Les Jésuites en sont chasses, b, 100. Ils y tont depuis rentrés. 102, Comment ils se sont rendus maitres de l'Université de Prague. 332 & Suiv.

Bona (J:an), Cardinal, taxé d'hérésie par

les Jésuites. d , 179.

Bongars (Jacques), Envoyé de Henri IV en Allemagne. Lettre où ce Prince lui parle du rétablissement des Jésuites. a, 423.

de Bonzi ( Jean ) . Cardinal . Evêque de Beziers, intime au Syndic de Sorbonne les ordres de la Reine Régente pour empêcher la censure du Livre de Becan. b, 60. Boonen ( . . . ), Archevêque de Malines ,

s'éleve contre la Morale relachée. b, 503 & luiv.

Bordeaux, Capitale de la Guyenne. Les Jéfuites en sont chasses. a, 250. Ils y rentrent; & y restent malgré le bannissement de la Société. 304. Lors du rappel de lours Confreres, il leur est permis d'y demeurer. 441. Ils ne présentent l'Edit du rappel qu'à la Chambre des Vacarions. 489. 🚱 fuiv.

de Birgia (François), Général des Jésuites. sollicite auprès du Pape en faveur des Jéfuites de France, a, 170. Trifle préfage

DES MATIERES. qu'il prononce lui - même contre sa So-

ciété. c, 227 & suiv.

Boritz, Grand Duc de Moscovie, détrôné par le faux Demetrius, créature des Jé-

fuites. a . 331 & fuiv.

Borromée (S. Charles), Cardinal, Archeveque de Milan, trompé par les Jésuites, se désabuse, & leur ôte son Séminaire. a, 192 & suiv.356. Le crédit des Jésuites à Rome une des causes de sa retraite. 196. Ses Régles réimprimées en France. b. 490. c, 105.

Borromée (Frederic), Cardinal, Archevêque de Milan, neveu du précédent, [ ou plutôt, son cousin germain. Voyez dans le Dictionnaire de Moreri, l'article Borromée. ] Il ôte aux Jésuites les Colléges du Diocèse de Milan. a, 193.

Boffuet (Jacques - Benigne), Eveque de Meaux , calomnié par les Jésuites. b, 482. Boffuer ( . . . ) , Eveque de Troyes , neveu du précédent, obligé de poursuivre les Jes. au Parlement. b, 482.

Boucher ( Jean ) , Cure de S. Benoît à Paris : on lui attribue faussement deux Libelles.

Boucherat (Aimon), Avocat Général au Parlement de Paris, mis au nombre de ceux qui ont conclu contre les Jésuites. b, 197. Bouchet ( le Pere ), Jésuite Missionnaire. Ac-

tion impie par laquelle il trompe & féduit les peuples de la Chine. c, 64. d, 168. Bouillon, ville des Pays-Bas sous tirre de

Duché. Arrêt du Tribunal souverain de cette Principauté contre les Jesuites. 6,35. du Boulay ( Céfar-Egasse), Recteur & Historiographe de l'Universi é de Paris. C'est dans son sixième volume, qu'il parle des Jésuites. a, 40.

de Bourbon Vendôme (Charles), Cardinal, Archevèque de Rouen, fiere d'Antoine Roi de Navarre, Confervateur des priviléges de l'Université de Paris. Il est foiliert par les Jéstites a, 226. Il emploie son crédit pour les faire entrer dans l'Université de Paris, 233 Espis. Il avoit déja tout fair pour les établir à Rouen. 235 Espis. Il meur sans avoir pû y réussir. 237. Les Jéstites avoient voulu faire passer si fuire la Couronne de France. a, 245.c. 248.

de Bourbon Condé (Charles), Cardinal, Archevêque de Rouen, neveu & fucceffeur du précédent, moins affectionné aux Jéfuites, a, 237. Il intervient néanmoins pour eux dans leur procès contre l'Uni-

versité en 1594. 267 & Suiv.

Bourdin (Gilles), Procureur Général au Parlement de Paris, donne ses conclusions contre les Jésûtes. a, 148. b, 197.
Bourgeois (Jean), Docteur de Sorbonne, envoyé à Rome par les Prélats approbateurs du Livre de la fréquente communion. b, 448 & súz.

Bourges , Capitale du Berri. Les Jésuites s'y établ. sent. a, 222 & suiv.

de Burges (...), Evêque d'Ascala, persécuté par les Jésuites. b, 368.

Bourg-fentaine, lieu voisin de Paris, suppoté par les Jésuites comme théâtre du Roman connu sous le nom de Fable de Bourgfontaine. c, 105 & suiv. DES MATIERES. 363"
la Boussac, paroisse du Diocèse de Dol en
Bretagne. Droits que les Jésuites s'y at-

tribuent en qualité de Curés primitifs. b,

291 & Juiv.

Brabant, Province des Pays-Bas sous tire de Duché. Le Conseil de Brabant n'est pas favorable aux Jésuies. a , 180 & Juiv. A quelles conditions le Roi d'Espagne permet aux Jésuies de vivre dans le Brabant. 182.

Brest, Ville de Bretagne. Les Jésuites s'y in-

troduisent. c, 14 & Juiv. le Bret (Cardin), Avocat Général au Parlement de Paris, favorise les Jésuites. b,

22 & Suiv.

Brifacier (Jean), Jésuice. Son Ouvrage intitulé, le Janfénisme confondu, est condamné par un Mandement de l'Archevéque de Paris. b, 487. c, 103. R: quête qu'il présente à l'Archevéque de Rouen. b, 487 & fuir.

Britto (le Pere), Jésuite, Missionnaire, défenseur des pratiques superstitieuses du Malabar, & néanmoins exalté comme

un Martyr de la Foi. d, 184.

de Bransvel (George), Archevêque de Dublin, sa prophétie sur la Société des Jésuites, a, 66 & Juiv. Combien elleressemble à ce qui se passe de nos jours. d, 317 & Juiv.

Brouet (Pasquier), un des premiers compagnons d'Ignace. a, 14. Sa conversation avec Etienne Pasquier. 157 & July.

Brulart (Noël), Procureur Général au Parlement de Paris, s'oppose à l'enregistraTABLE

ment des Lettres Patentes accordées aux Jésuites. a, 39. b, 197.

Brulart de Genlis (Charles), Archevêque d'Embrun, inquiété par les Jésuites. b, 480.

Bruxelles, Capitale du Brabant. Entreprise que les Jésuites y forment sur les droits des Curés. a, 184.

Bulles accordées par les Papes en faveur des Jéuites. El es excedent le nombre des quarante dont ils ont formé le Recueil. a, 34. Euflache du Bellay tire de ces Bulles mêmes un motif contreux. 48 & 52.

Bulle IN EMINENTI, d'Urbain VIII.c., 96.
Bulle VINEAM DOMINI, de Clement XI.
c, 114.

Bulle Unigenitus, de Clement XI. c, 118.

Bulle Ex ILLA DIE, de Clement XI. d. 169: Bulembaum (le Pere), Jédiue. Son infame Ouvrage pros(crit par les Parlemens de Toulouse & de Paris. b. 515. c. 24. Déclarations présentées par les Jésuites devant ces deux Tribunaux à cette occasion. c. 24. Ses erreurs avouées & délappiour vées par les Jésuites, d. 248.

C

CABRESPINE (le Pere), Jéquite, Ordonnance rendue contre lui par M. de Tourouvre, Evêque de Rhodès, b, 514. Cadri (...), Continuateur de l'Histoire de la Censtitution Unigenitus. c, 119. Caër, Ville de Normandie, Les Jéquies s'y,

DES MATIERES. 365 établiffent, & veulent le faire aggréger à

l'Université. a , 481. & fuiv.

Cahors, capitale du Querci. Les Jésuites s'y établissent sans la permission de Henri IV: il ordonne qu'ils soient chasses. a, 420.

Cajetan ou Cactan (Henri), Cardinal, Légat en France en faveur des Ligueurs, a, 251. Protecteur de la Nation catnolique d'Angleterre, favorife les Jéfuites, 345.

Cajetan (Camille), Patriarche, frere du précédent, Nonce en Espagne, impose silence sur la dispute qu'avoit excitée le livre de Molina. a, 386.

Caigord (le Pere), Jésuite, Solliciteur du procès des Jésuites contre l'Université. a,

154.

Calomnies. Les Jésuites se permettent de calomnier quiconque peut leur nuire. d., 289 & fuiv. C'est ce qu'ils viennent de partiquer à l'égard du Roi de Portugel. Ibid. Campian (Edmond), Jésuite Editieux en

Angleterre, condamné à mort. a, 317. Camus (Jean-Pierre), Eveque de Bellay, loué par les Jésuites, & ensuite calomnié

par eux. b , 259 & Suiv.

le Camus (Etienne), Eveque de Grenoble, inquiété par les Jésuites. b, 480.

Canada, ou nouvelle France, grande Province de l'Amérique fep entrionale. Les Jétuires s'y introdutient, b, 343. Ils en excluent les Récollets 344 & Juiv. Ils s'opposent à l'ércêtion de l'Eveché de Quebec. 345 & Juiv.

Canaye (Philippe), Sieur de Fresne, Ambatladeur de France à Venise. Ses Lettres touchant l'expulsion des Jésites hors des

Etats de Venise. a , 403 & Suiv.

Cano (Melchior), Domínicain; fes préages finistres sur le nouvel Institut des Jésuites. a, 2, 5 & Juiv. Il est envoyé au Concile de Trente, & fait Evêque Jes Canaries, 3, 1. Sa Lettre & Regla, Augustin, Confesseur de l'Empereur Charles V. Ibid. & Juiv. Il est persècuté par les Jésuites. b, 375.

Capiffucchi (Raimond), Maître du sacré Palais, & depuis Cardinal. Note qu'il a lais-

tée fur les Jésuites. c, 19 & Suiv.

Capucins, Religieux, à l'exemple des Jéûites, ils refufent de prêter ferment à Henri
IV, a, 259, & d'obéir aux ordres du Sénat de Venife au tems de l'interdit. 400.
Entraînés par les Jéûites dans leur révolte contre l'Archevêque de Sens, ils font
frappés d'excommunication comme eux.
b, 446 & fair. Ils font interdits de toutes
fonctions & de toute quête au Diocèfe de
Langres. 448. Miffionnaires en Grece,
leur démélé avec les Jéûites dans l'Ifle de
Chio & en Syrie. c, 65 & fuir.
de Cardens (Bernardin). Evésue du Para-

de Cardenas (Bernardin), Eveque du Paraguai, persecuté par les Jésuites. b, 348 & surv.

de Carpi (Rodolfe Pio), Cardinal, Archevêque de Saleine, protége les Jétuites, a,74. Travaille à calmer les contessations qui s'étoient élevées parmi eux après la mort de leur Instituteur. 85.

Carvalho ( Joseph - Sebastien ) , Comte d'Oeiras , Ministre du Roi de Portugal. d,

3 T 9.

DBS MATIERES. Car de conscience touchant le formulaire.

Casimir (Jean), Roi de Pologne, se laisse surprendre par les Jésuites. c , 77.

Casnedi (Charles-Antoine) Jé uite. Son Ou-

vrage Théologique. b, 514.

Cassien (Jean), Moine. Ses Conférences publiées avec des notes l'élagiennes, par Etienne Tuccius Jésuite. a, 375 & suiv. de Castro (Matheo), Vicaire Apostolique de l'Empire d'Abissinie, puis Evêque pour les Indes, persécuté par les Jésuites. b,

Casuistes relâchés de la Société de Jesus, attaqués par M. Pascal dans ses Lettres Provinciales. b, 486 & fuiv. Dénoncés à l'Assemblée du Clergé tenue en 1656. 489 & Suiv. Leur Apologie par le P. Pirot. 490 & Suiv. c, 106 & Suiv. Elle est condamnée à Rome par Alexandre VII. b, 493. d, 153. Ecrits des Curés de Paris contre la Morale relâchée de ces Casuistes, & de leur Apologiste. b, 493 & suiv. Elle est avouée & désavouée par les Jé-" fuites. d , 248.

Catherine de Medicis, Reine Régente en France, prend avec chaleur les intéréts des Jésuites. a , 105 & Suiv. 115 , 170. c ,

256 & Suiv.

Catherine d'Autriche, Reine Régente en Portugal, donne sa confiance aux Jesuites, & eft supplantée par eux. a, 175.

Catholiques accufés d'hérésies par les Jésuites, c, 91 & Juiv. sous les différens noms de Richerisme . 92. Prédestinationisme . Ibid. Baïanisme, 93 & Suiv. Jansenisme, 97 & fuiv. Queinellisme. 117. & fuiv.

de Caulet (François Etienne), Evêque de Pamiers. Entreprises des Jésuites contre Iui. b, 463 & Suiv. Ils travaillent à le faire déposer. c, 109.

de Caumartin (François le Fèvre), Evêque d'Amiens. Soulevement des Jésuites con-

tre lui. b , 429 & suiv.

Caussin (Nicolas), Jésuire, Confesseur de Louis XIII. Sa disgrace. b, 404 & Suiv. Prend la défense de la doctrine de ses confreres. Ibid. 408 & Juiv. 426.

de Caylus (Charles), Eveque d'Auxerre; interdit les Jésuites & leurs Congrégations. b , 479 & fuiv. Censure la doctrine du P. Lemoine Jésuite : Remontrances que les Jésuices lui adressent. 515 & Suiv.

Cellet (Louis), Jésuite, donne un Traité sur la Hiérarchie, où il se propose de combattre Petrus Aurelius. b , 322 & Juiv. Ce Livre est censuré par la Faculté de Théologie de Paris. Ibid. Déclaration que ce Jésuite donne pour empêcher la publication de cette Censure. 323 & Suiv. II renouvelle ses erreurs. 324. Ecrit plein de malignité qu'il compose sous ce titre, Godellus an Orator vel Poëta? 525.

Cérémonies idolâtres & superstitienses, maintenues par les Jésuites dans leurs Missions, au mépris de la doctrine de l'Eglise, d, 134 & fuiv. & des Censures portées par Innocent X, 152. Clement IX, 155. Clement X , Ibid. Innocent XI , 15 & & Juiv. Innocent XII, 163 & Juiv. Clement XI,

165

DES MATIERES.

165 & fuiv. Innocent XIII, 175 & fuiv. Benoit XIII, 178 C fuiv. Benoit XIII, 178. Clement XIII, 180 & fuiv. Benoit XIV, 183 & fuiv. Elles font avouées & délavouées par les Jétuices. 148. La reflource des Jétuites contre leurs adverfaires fur ce point, est le reproche de Jancentime. c. 113 & fuiv. Appel des Jétuices au Tribunal de l'Empereur idolâtre de la Chine. d., 165. Edit de l'Empereur de la Chine qui ordonne de chasser tous les Missionnaires qui n'auroient pas le Piao. Bid. Voyez Piao.

Cerri (Urbain), Sécretaire de la Congrégation de la Propagande. Ecrit qu'il adresse

à Innocent XI. b, 362 & Suiv.

de la Chaire (François), Jéfaite, Confesseur de Louis XIV, procure des Bénéfices à la Société. ê, 37. Est le grand mobile de la Fourberie de Douay. 48. Perstuade à Louis XIV de poursuivre le prétendu Jansseur nisme. 114 Détruit la Congrégation des Filles de l'Enfance, 116. & porte les derniers coups à Port-Royal. Ibid. & Juiv. Son crédit puissant. 255.

Chamberry, Capitale de la Savoie. Défenses font faites aux Jésuites d'y faire aucun exercice pour l'éducation de la jeunesse.

c. 57 & fuiv.

Chambre des Méditations des Jésuites, où fut introduit Jean Châtel. a, 287 & fuiv. Cham-Hi, Empereur de la Chine. Les Jésuites abusent de sa confiance. c, 273. Edit qu'ils obtiennent de lui. Voyez Piao.

Chamillard (. . ), Docteur de Sorbonne, Examinateur des Provinciales. bl, 502.

Tome IV.

TABLE Chapieres Ecclefiastiques. L'Institut des Je-

suites attaque leurs droits. a , 131. S. Charles Borromée. Voyez Borromée.

Charles IX , Roi de France. Les Jésuites sont favorisés & soutenus par la Reine Régente fa mere. a, 115 & Juiv. 125. Il continue de leur être favorable. 214 & 222.

Charles - Emmanuel, Roi de Sardaigne, acheve de retirer d'entre les mains des Jésuites l'éducation de la jeunesse de ses Etats. c, 57 & Suiv.

Charles III, Roi d'Espagne, commence de n'etre pas favorable aux Jésuites. c, 75 & ſuiν.

Charnok (Robert), Prêtre Anglois, écrit pour la défense de ses freres. a, 361.

Chastel (Jean), parricide, endoctriné par les Jesuites. a , 249 & 252. Son attentat. 287. Sa condamnation. 289.

Chastel (Pierre), pere du précédent, banni, sa maison rasée, & pyramide élevée au même lieu. 292.

Chasteté. Illusion du vœu de chasteté chez les Jésuites. c. 387.

Châtelet, Tribunal de la Prévôté & Vicomté de Paris, condamne au feu deux Libelles intitulés, l'un Mysteria politica, & l'autre Admonitio ad Regem. b , 221 & Suiv.

de Châtillon (Odet de Coligni), Evêque de Beauvais, Cardinal, Confervateur des priviléges de l'Université de Paris, intervient pour elle contre les Jésuites. a, 159.

Chevalier, Libraire, décreté pour avoir imprimé la Plainte apologétique du Pere Richeome Jésuite. a, 425.

Chine, Empire dans l'Asse. Conduite que les Jésuites y tiennent. c, 59. d, 281. Voye Cérémonies idolâtres & superstitieuses.

Chio ou Scio, Isle de l'Archipel. Les Jésuite y permettent le Mahométisme. c, 65 &-

∫uiv. d , 282.

de Chiverni (Philippe Hurault), Chancelier de France, sous Henri IV, voit avec peine la conduite contradictoire que tiennent les Parlemens de Paris & de Toulouse touchant les Jésuites du Collége de Tournon. a, 315. Tant qu'il vécut, les Jésuites bannis de France ne purent obtenir leur rappel. 417.

de Choifeul (Gilbert), Evêque de Comminges, chargé par l'Assemblée du Clergé de 1650, de dresser une Lettre circulaire contre les Jésuites, b, 441. Accusé de Jansénisme par

les Jésuites. c , 99.

Chréikton (le Pere), Jésuite séditieux en Angleterre. a, 317 & suiv.

de Cicé (...), Evêque de Sabula, persécuté par les Jésuites, b, 369.

Clement (Jacques), parricide, préconilé par les Jésuites. a, 249.

Clement VIII, Pape, délivre deux Bulles contre la Reine d'Angleterre à la follicitation des Jéluites. a, 333 & Fuliv. Bref qu'il adresse à l'Archiprètre Blackwel, pour réprimer ses entreprises, 36 re fuiv. Il ordonne aux Jésuites de réformer leur réglement d'études. 372. Par ses ordes Henriquez dresse une Censure du Livre de Molina. 382. Il veutappaiser ha dispute Rii

372

que ce Livre avoit excitée. 385 & Suiv. Evoque à Rome cette affaire. 387 & Suiv. Affiste aux Congrégations de Auxiliis. 393. Les Jésuites mettent en thèse qu'il n'est pas de foi que Clement VIII soit vrai Pape. 394. Il sollicite auprès de Henri IV le rappel des Jésuites, 415 & suiv. & l'obtient. 440. Défend aux Jésuites d'enseigner la Logique & la Physique à Louvain. b, 104. Nomme un Archeveque d Utrecht, malgré les intrigues des Jésuites. 329. Révoque le privilége accordé aux Jesuites pour la mission du Japon, mais à certaines conditions, 358. Forme le dessein d'abaisser l'ambition des Jésuites, mais ne peut y réuffir. c, 279. Ne peut parvenir à exécuter la réforme des Jésuites sollicitée par ceux des provinces de Portugal & d'Espagne. d, 91 & fuiv. Les Jésuites se jouent de Ini , & lui refistent. 148 & Suip.

Clement IX, Pape, veut rendre la paix à l'Eglise. c, 109 & suiv. Les Jésuires méprifent ses Decrets. d, 151, 155 & suiv.

Clement X, Pape, censure la morale relâchée & les idolâtries Chinoises; les Jésuites méprisent ses Decrets. d, 154, 157 & suiv.

Clement XI., Pape, Decret par lequel il confirme la Bulle de 1704 für les occimentos de la Chine. c, 60 & fuir. Il publie la Bulle Vineam Domini., 114. & la Bulle Unigenitus. 118 & fuir. On founçonne qu'il étoit aggrégé aux Jésuires. 339. Les Jésuites méprisent les Decrets contre, les cérémonies Chinoises, d, 165 fuir. & spécialement la Bulle Ex illá die. 169 fuir. DES MATIERES. 373 Ulage qu'ils font de la Bulle Unigenisus. 174- Ils excédent les bornes des Censures portées par les Lettres Pastoralis officii. Ib. & suiverse de la constant de la cons

Clement XII, Pape, donne des Decrets & des Bulles qui condamnent le commerce des Jétuites, leurs erreurs sur la grace, & les idolâtries Chinoises: les Jésuites lui réfistent. d, 180 & Juip.

Clement XIII, Pape, le laisse surprendre en faveur des Jésuites Polonois, c, 79 & fuiv-Condamne les Ouvrages du P. Berruyer & le commerce des Jésuites; les Jésuites lui résistent. d, 190 & fuiv. Il condamne encore de nouvelles Apologies du P. Berruyer. 221 & suiv.

Clerembaut (Gilbert), Evêque de Poitiers, défend un Office de S. François Xavier, & interdit, de la Messe même, les Jésuites.

b, 285 & Suiv.

Clergé de France. Voyez Affemblées du Cler-

Detroont, capitale de l'Auvergne. Les Administrateurs de l'Hôpital de cette Ville s'opposent à la délivrance du legs fait aux Jésuites par Guillaume du Prat, Evêque de Clermont. a., 211.

Coadjuteurs Temporels ou Spirituels; troifième classe des Jésuites c, 398 & suiv.

Codde (Pierre), Archeveque de Sebaste, perfécuté par les Jésuites. b, 332.

Codur (Jean), l'un des premiers disciples d'Ignace. a, 14.

Coimbre ou Conimbre, ville de Portugal; son Université s'oppose aux Jésuites. a, 70 & Juiv. R iij 374 I A B L E Colbert (Jacques-Nicolas), Archevêque de Rouen, inquiété par les Jésuites. b, 480 & suiv.

Colbert (Charles-Joachim), Evêque de Montpellier, censure les erreurs des Jénitess b. 482. Extrait de sa Lettre à Benoît'XIII. c, 29 & fuir. Arrêts du Conseil qui le dépouillent de tous les droits que lui donne sa qualité de Chancelier de l'Université de Montpellier. 31 & fuir.

Collado (Diego), Dominicain Missionnaire. Son Mémorial présenté au Roi d'Espagne. b, 359 & suiv.

Collateral du Supérieur chez les Jésuites. Ses fonctions. d , 79 & suiv.

Collèges des Jéfuires, ne sont propres qu'à ruiner les études. c, 244 & suiv. Sont les seuls Propréctaires de tous les biens de la Société. 391 & suiv. Se chargent de l'entretien des Coadjuteurs, 411 & suiv. & des Profès. 430 & suiv. Le Général en a la Surintendance. d, 40 & suiv. Leur origine & leur accrossiement: comment ils sont devenus Universités. 203 & suiv. Leur charge de leur accrossiement: comment ils sont devenus Universités. 203 & suiv. L'entre l'est leur accrossiement en comment ils sont devenus Universités. 203 & suiv. L'entre l'est leur accrossiement en comment ils sont devenus Universités. 203 & suiv. L'entre l'est leur des suiversités en contétable dans toutes leurs Missons. 268.

toutes leurs Midions. 268.

Colonia (Dominique), Jéfuire. Sa Bibliothéque Janténide, d., 163. condamnée par Benoit XIV. 186.

de Coman (la Demoiselle), donne avis d'une conspiration contre Henri IV. b,

Commerce permis aux Jésuites par Gregoi-

DES MATIERES. re XIII. d, 230. Défendu par Urbain VIII, 151 & Suiv. par Clement IX & Clément X, 155. par Benoît XIV, 182 & Suiv. par Clément XIII. 190. C'est pour eux une source abondante de richesses. 268 & Suiv

Commolet (Jacques), Jésuite; ses prédications séditienses. a, 246 & suiv. On le soupçenne d'être complice du crime de Barriere. 254. Il préside au Conseil des seize au tems de la Ligue. 270.

Compagnie ou Société de Jésus : origine de ce nom. a, 15. Il est venu du ciel. c,

306. Voyez Jesus.

Compendium, ou Abrégé des priviléges des Jésuites, dressé par ordre du Général Aquaviva. d, 199 & Suiv.

Complices. Bulle de Benoît XIV contre la

fausse Régle des Jésuites, d'exiger des Pénitens de nommer les complices de leurs fautes. d, 185.

Conception immaculée de la Sainte Vierge, niée par Maldonat & par les Jésuites contre la Sorbonne, a, 223 & Suiv. & depuis soutenue par les Jésuites contre les Dominicains, 231 & Suiv. au mépris du filence imposé par Gregoire XV. d, 150

& Suiv.

Conciles. Les priviléges des Jésuites dérogent aux Ordonnances des Conciles . & spécialement du Concile de Trente. d. 122 & suiv. Les décisions même des Conciles en matiere de doctrine, & notamment celles du Concil: de Trente, n'arrêtent pas les Jésuites. 127 & fuiv. Falsi376 fication faite à la sollicitation des Jésuites dans les actes du Concile Romain tenu sous Benoît XIII. 179 & suiv.

Concina (Daniel), Dominicain, adversaire

des Jésuites. b, 515.

de Condé ( Henri II ), Prince, fait l'apologie de l'Arrêt du Parlement contre le discours du Cardinal du Perron, sur l'indépendance de la Couronne. b. 75.

Confesseur du Roi. Comment les Jésuites sont parvenus à cette place en France. a , 470 & Suiv.

Confrairie du Rosaire, introduite à Dijoni

a. 426.

Congerdan (Pons), Régent des Jésuites en France fous François II. a , 97 & Juiv. Congrégations ou Assemblées générales des Jésuites. Quel est leur objet, & de qui

elles sont composées. d, 32 & suiv. Le Général seul les convoque, & en fait nommer les Députés. 49 & Suiv. Elles sont extrêmement rares. 50. Congrégation générale tenue par le Général Aquaviva sous Clément VIII pour l'éblouir : étranges décrets qui y furent faits, 96 & Juiv. 129 & Juiv. Clément VIII ordonne en vain qu'elles soient tenues tous les trois ans, 97 & Juiv. & Innocent X, tous les neuf ans. 152 & fuiv.

Congrégations ou Assemblées provinciales des Jésuites : De qui elles sont composées. & quel en est l'objet. d , 49. Elles se tien-

nent tous les trois ans. Ibid.

Congrégations de tous Etats, Ecoliers, Artilans, Magistrats, Dames, & c. dirigées par DES MATIERES. 377 les Jésuites, au préjudice des Paroisses & de la tranquillité publique. c, 247 & suiv.

d, 116 & Suiv.

Conscience. Pour la conscience, tout Jésuite doit le soumettre au jugement de se seus Constrere & Supérieurs. d, 68 & Juiv. Le Général doit, autant qu'il est en lui, connoître la conscience de tous les Jésuites. 69 & Juiv. Comment il y parvient. 70

ε fuiν.

Conseil d'Etat. Arrêt qui supprime la conclusion de la Sorbonne contre la réponse à l'Anti-Cotton. b , 57. Arrêt qui évoque la dispute qui commençoit de s'élever entre le Parlement & le Clergé, sur l'indépendance de la Couronne. 76. Arrêt qui rétablit les Jésuites dans l'exercice de leur Collége de Clermont. 84. & suiv. Autre Arrêt qui ordonne l'exécution du précédent. 90 & Suiv. Arrêts en faveur des Jésuites contre la Ville de Troves. 145 & 152. Arrêt qui révoque les Lettres Parentes accordées pour l'établissement des Jésuites au College de Pontoise. 157. Arrêt qui aggrége le Jésu tes à l'Univerfité de Touloufe. 177 Autre Arrêt qui leur adjuge une chaire des Arts dans cette Université. Ibid. & suiv. Arrêt qui évoque l'affaire des Jésuites du Collége de Tournon & des Universités opposantes. 190 & fuiv. Arret qui renvoye fur ce point les Jésuites à se pourvoir au Parlement de Toulouse. 201. Autre Arrêt qui leur adjuge leur prétention par provision 203. Autre Arrêt qui renvoye encore les Jé378 suites au Parlement de Toulouse. 207. Arrêt qui évoque l'affaire du Libelle intitulé Admonitio ad Regem. 246 & Juiv. Arrêt qui évoque l'affaire du Livre de Santarel. 250 & Suiv. Arrêt qui défend de disputer de l'autorité des Rois. 254. Le même Arrêt permet aux Moines de se trouver, en si grand nombre qu'ils voudront, aux assemblées de Sorbonne, 255. Arrêt qui rétablit l'Université de Paris dans tous ses droits blessés dans l'affaire de Santarel. 279. Arrêts en faveur des Evêques de Quimper & de Dol contre les Jésuites. 291 & 292. Les Jésuites citent au Conseil le Recteur de l'Université de Paris pour l'obliger de les aggréger à ce corps. 377 & Suiv. Arrêt qui réprime les maximes dangereuses enseignées par le P. Hereau Jésuite. 401 & suiv. Arrêt qui oblige le P. Baurnet Jesuite à faire satisfaction publique à l'Archevêque de Rouen. 422. Artet qui accorde aux Jésuites d'Amiens, poursuivis par l'Official, un délai pour se pourvoi: devant le Pape. 430. Arrêts qui renvoyent au Pape l'appel interjetté par les Jésuites contre l'Archevêque de Bordeaux. 422. Autres Arrêts qui fur la requête du Clergé, remettent fur ce point les parties au premier état. Ibid. Arrêt contre la censure du Livre du P. Annat, fur la Science moyenne. 433. Sous la Régence de la Reine Anne d'Autriche, Mere de 1 ouis XIV , les Jésuites dispofoient à leur gré des Arrêts du Conseil Ibid. Arrêt qui décharge les Jésuites des

## DES MATIERES.

impositions pour leurs Benefices. 435. Autre Arrêt qui, à la Requête du Clergé. les soumet à ces impositions. 436. Autres Arrêts qui les en déchargent. 437. Arrêt qui ordonne par provision l'exécution de l'Ordonnance de M. l'Evêque de Pamiers contre les Jésuites. 469. Arrêt qui réprime les entreprises des Jésuites & autres Réguliers, contre l'Evêque d'Agen. 471 & Juiv. Arrêt qui décharge le P. Bagot Jésuite, des accusations intentées contre lui par les Curés de Paris. 492. Arrêt qui soumet à l'examen des Docteurs les Lettres Provinciales. 502. Autre Arrêt qui les condamne. Ibid. Autre Arrêt qui interdit à cette occasion les Professeurs de Théologie en l'Université de Bordeaux. 502. Arrêt qui met les Jésuites en possesfion du Collège érigé à Tours. c, 9. Arrêt qui accorde aux Jésuites de Nantes, une pension à prendre sur les octrois de la Ville. 12. Arrêts qui dépouillent M. Colbert, Evêque de Montpellier, de tous les droits que lui donne sa qualité de Chancelier de l'Université de cette Ville. 31. & fuiv. Arrêt en faveur des Capucins Miffionnaires en Grece contre les Jésuites. 66.

grand Conseil. Arrêt qui déclare nul l'établiffement des Jésuites dans le Collège

d'Angouleme. b, 162.

Confervateurs des priviléges de la Société: toute personne constituée en dignité peut êrre choise pour en exercer les fonctions. d, 104 & fuiv. Etendue du pouvoir que TABLE

la Société leur donne. 105. & suiv.
Conspiration des poudres en Angleterre: les
Jésuites en surent l'ame. a, 327 & suiv.
Autres conspirations dont ils sont accusés
ou convaincus. d, 296 & suiv.

Constantinople. Conduite que les Jésuites y

380

ciennent c, 66 & Jair.

Confliucions des Jélvites, éctites par Saint Ignace, mais diétées par la Sainte Vierge & par son Fils Jélus, a, 24. Déclarations ou explications qui y font jointes par Lainez, & qui ont une autorité égale. 90. Sercre des Jéluites fur leurs Confliutions, c, 311 & Jéuire. Elles n'ont rien de stable. 324 & Juir. Les vœux des Jéluites sont restrains par ces most, le tout entendus felon les Constitutions de la Société. 372 & Juir. Les Constitutions de la Société. 372 & Juir. Les Confliutions de Jéluites disposé de leurs Constitutions comme il lui plait, pourvu qu'il suive toujours les intentions de l'Institut. d, 50 & Juir.

Consulteurs des Supérieurs chez les Jésuites: leurs fonctions. d , 79 & suiv.

Contarini (Gaspard), Cardinal, Evêque de Belluno, ami d'Ignace, ennemi de Saint Augustin. a. 19.

Auguirit. 4.7 J.

Auguirit. 4.7 J.

Contrats & engagemens des Jéluites. La Société des Jéluites peut Jier à elle tous les particuliers & tous les corps, fans jamais fe lier à leur égard. d, 232 & fuiv. Le Général feul doit connoitre des Contrats il a même le droit dévoquer à foir cet qui les concerne Ièid, Il n'est pas lié par les Conflitutions. 232. Les Contras des Jé-fuites sont aussi variables que leur institut.

DES MATIERES. Ibid. Les Jésuites ne contractent que suivant les coutumes & les priviléges de la Société. Ibid. & suiv. Tous actes faits sans pouvoir spécial du Général, sont absolument nuls. 236 & Suiv. Les pouvoirs oftenfibles qu'il donne, il peut les restraindre & les limiter par des lettres secretes. 238 & suiv. Les pouvoirs même les plus réels n'empêcheront point que le Général ne puisse casser, selon son bon plaisir, tout ce qui aura été fait en conséquence. 240 & Suiv. Si ce cas arrive, on ne peut en appeller à aucun Tribunal ; le Général est seul Juge dans sa propre cause. 241 & Suiv. Les actes mêmes qu'il auroit ratifiés, il peut enfuite les détruire. 242 & suiv. La conscience & la prudence du Général, sont en derniere analyse la seule sureté des Actes & des Contrats de la Société: 244 & Suiv. Deux faits récens qui montrent le génie de l'Institut dans fes Contrats. 249 & Suiv.

Coquelay (Lazare), Magistrat récusé par les Jésuites au Parlement de Paris. a, 277. Cornet (Nicolas), Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, donne son avis

contre Petrus Aurelius. b., 313 & Juiv. Cornuty (...), Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, favorable aux Jésui-

tes. b, 19.

Corolandi (...), Evêque de Metellopo-

lis, perseuté par les Jésuites. b., 363. Cassan (Philippe), Evêque de Nantes, dévoué aux Jésuites, & cependant calomnié par eux. b., 259. TABLE

Cotton ( Pierre.) , Jésuite , Confesseur des Rois Henri IV & Louis XIII. Henri IV consent de le laisser venir à sa suite. a. 437. Sollicite l'exécution de l'Edit donné pour le rappel des Jésuites. 447. Confultation qu'il fit au démon sur une multitude d'objets qui concernoient Henri IV & la Société de Jésus. 447. b, 10 & suiv. Il employe le crédit de Henri IV pour le rétablissement des Jésuites à Venise. a. 406. Il indispose Henri IV contre son Parlement. 462. Il lui persuade de ne rien changer à son Edit pour le rappel des Jésuites. 472. Il cherche à noircir M. de Sully dans l'esprit du Roi. 478. Prisonnier remis entre ses mains par ordre du Roi. 487. Il obtient des Lettres Patentes qui permettent aux Jésuites d'enseigner la Théologie dans leur Collége de Clermont. b, 5 & Suiv. Parole qu'il dit à Ravaillac. 10 & fuiv. Il se présente au Parlement pour soutenir les intérêts de sa Société contre l'Université. 21. Lettre déclaratoire qu'il addresse à la Reine Mere, Marie de Médicis, pour justifier sa Société. 56 & fuiv. Il est cité au Parlement dans l'affaire du Livre de Suarès. 67 & suiv. Entreprend d'établir ses Confreres dans le Collége d'Angoulême. 158 & suiv. Demande aux Religieux de Marmoutier pour sa Société, les Colléges de Marmoutier & du Plessis à Paris. 299. Requête qu'il présente au Roi dans l'affaire de l'Admonitio. 225 & suiv. Interrogatoire que le Parlement lui fait subir comme député de

DES MATIERES. fa Société dans l'affaire de Santarel. 237

& Suiv.

Cracovie, capitale de la Pologne. Violences que les Jéfuites y exercent. a, 336. Ce que pensoit d'eux l'Evêque de cette Ville. 337 & Suiv. Ils s'y établissent. b, 108. Leurs entreprises far l'Université, 109 & Suiv. & fur le Clergé. 121 & Suiv.

Craffet (le Pere), Jésuite, interdit par un Mandement de l'Evêque d'Orléans. b, 423. Crefwel ( le Pere ), Jésuite , Auteur d'un écrit séditieux. a, 322. Appuie la conspi-

ration du P. Garnet. 323.

Crinelli (...), Nonce à la Cour de Vienne, intercéde en faveur des Jésuites auprès de l'Archevêque de cette Ville. c, 74.

Croix de Jesus-Christ. Les Jésuites cachent la Croix dans les Indes, d, 280 & Juiv. & foulent aux pieds le Crucifix au Japon. 283 & fuiv.

la Croix (Claude), Jéfuite, Commentateur de l'Ouvrage de Busembaum. b, 515.

Cullen (Patrice), se rend en Angleterre à l'instigation des Jésuites, dans le dessein d'affaffiner la Reine. a , 321 & fuiv.

Curés : l'institut des Jésuites entreprend sur leurs droits. Eustache du Bellai & la Sorbonne tirent de-là un motif contre cette Société. a , 50 & Juiv. 55 , 63. Les Jésuites n'ont-ils fait aucune entreprise fur les droits des Curés , depuis l'Edit de leur rétablissement en France ? c, 181 & suiv. Indépendance des Jésuites à l'égard des Curés. d, 115 & Suiv.

Curés de Paris , interviennent dans le Pro-

TABLE

384 cès de l'Université contre les Jésuites ett. 1565, a, 149. Acte de leur intervention. 151 & Suiv. Ils interviennent une seconde fois en 1594. 261 & Suiv. Commencent de se re dre attentifs à la Morale relâchée des Jésuites, dénoncée par les Lettres Provinciales. b. 487. Se joignent aux Curés de Rouen sur ce point, & addressent un avis aux autres Curés du Royaume. 488 & Suiv. Leurs dix écrits contre la Morale relâchée. 493 & suiv.

Curés de Rouen, s'opposent à l'établissement des Jésuites dans cette Ville. a, 236. Sont les premiers qui agissent contre la Morale relâchée, dénoncée par les Provinciales. b , 487 & Suiv.

Curés de Louvain, s'opposent à l'établissement des Jésuites dans leur Ville. a, 181.

Curés de Gand, maintenus dans leurs droits contre les entreprises des Jésuites, a. 182 & Suiv.

Curés de Bruxelles 4 maintenus dans leurs droits contre les entreprises des Jésuites. a, 184.

Curés de Cracovie ; leurs démêlés avec les Jésuites pour les dimes. b, 121 & Suiv.

## D.

AGUESSEAU (Henri - François ) Procureur Général au Parlement de Paris, depuis Chancelier : fes conclusions contre l'Histoire des Jésuites par le P. Jouvanci. C , 21.

Dantzick, capitale de la Poméranie : Mo-

DES MATIERES. naffere que les Jésuites y usurpent. a, 332 & Juiv.

Davron, Prieuré des Bénédictins au Diocèle de Chartres, usurpé par les Jésuites. c, 39 & 13 I.

Daubenton (le Pere), Jésuite, Confesseur de Philippe V, Roi d'Espagne. c, 255.

Déclarations ou Explications jointes par Lainez aux Constitutions des Jésuites. a. 90.

Déclarations ou Actes des Jésuites: elles sont aussi peu solides que leurs contrats ou autres engagemens. d , 237 & Suiv. Voyez Contrats.

Demetrius (le faux), foutenu par les Jésuites, Supplante Boritz Grand Duc de Moscovie. a , 33 1 & Suiv. 11 eft tué. 232.

Demyer (...), Lettre qu'il écrit de Dijon à M. Servin, Avocat Général au Parle-

ment de Paris. a, 492.

Dénombremens des Jésuites, en 1540, a, 27. en 1543, ibid. en 1545, ibid. en 1549,ibid. en 556, ibid. en 1608, ibid. en 1620, dans l'Errata du Tome L en 1679. a, 27, en 1710. 28. & d, 31.

Desbarats (...), seul Curé de Pau, soutient un procès contre les Jésuites pour la dime.

a , 499. Defruelles (le Pere), Jésuite, Provincial de Flandres, a grande part à la fourberie de Douni. c . 48.

de Desfus-le-Pont (le Pere), Supérieur des Jésuites de Nantes, poursuivi au Bail-

liage. c, 14. Banni. 25 & Suiv. Dictionnaire Janséniste, ou no velle édition de la Bibliotheque Janseniste du P. Co386 TABLE

Ionia Jésuite. d, 174, & Suiv. Condamné par Benoit XIV. 187.

Didier (...), Evêque d'Auran, persécuté par les Jésuites. b, 368.

par les Jéluites. b, 368.

Dignités Eccléfiaftiques: les Jéluites y prétendent: Eustache du Bellay en tire un

motif contr'eux. a, 50 & 54.

Dijon, capitale de la Bourgogne avec Parlement. Les Jéluites sont chassés du reffort de ce Parlement. a, 304. Ils y sont rétablis. 441. Ils s'empressent d'y rentrer. 490. Ils refusent d'y faire le serment d'obferver l'Edit de leur rappel. 491 & s'aux

Discipline ecclésiastique: Indépendance des Jésuites à l'égard de l'Eglise quant à la

discipline. d , 122 & suiv.

Dostrine de la foi & des mœurs: sur ce point tout Jésuite doit e soumettre, non au jugement de l'Église, mais au jugement de la Société. d, e6 & Juiv. Independance des Jésuites à l'égard de l'Eglise, quant à la doctrine. 127 & Juiv.

Dole, ville de Franche Comté. Les Jésuites chassés de Francent, y attirent la jeunesse

de ce Royaume a, 425 & Suiv.

Dollé (Louis), Avocat, prend la défense des Curés de Paris contre les Jésuites. a, 261. Son plaidoyer contre les Jésuites. 273 & suite.

Domance, Supérieur des Jésuites résugiés de Paris à Louvain. a, 73. [C'est peut-être le même que Dominiccus qui s'it.]

Dominicains, Religieux, dénoncent à l'Inquisition de Castille le Livre de Molina.

a, 385. Poursuivent cette affaire à Rome

DES MATIERES. 387 devant Clement VIII, 389 & Juiv. & devant Paul V. 395 & Juiv. L'Impéraire Reine de Hongrie leur ordonne d'ouvrir des écoles de Philosophie & de Théologie pour remplacer celles des Jétuies. c, 96 & Juiv.

Dominiccus, Supérieur des premiers disciples envoyés par Ignace à Paris. a, 37.

Dorfanne (l'Aubé), son Journal. c., 118.
Douai, ville de Flandres. Fondation du Séminaire Anglois de cette Ville. a, 339.
Intrigue concertée par les Jésuites dans
cette Ville sous le nom de Fourberie de
Douai. c, 43 & Juiv. Voyez. Université de
Douai.

Droit commun : l'Institut des Jésuites y est

contraire. a, 131.

Duchesse (le Pere), Recteur des Jésuites
d'Auxerre: parabole que M. Languet Archevêque de Sens lui attribue. b, 137. Auteur d'une Histoire du Baianisme. c, 95.

Dufour (...), Curé de S. Maclou à Rouen, s'éleve en plein Synode contre la Morale

des Jésuites b, 488 & Suiv.

Duplicité des Jéfuires. On a toujours remarqué en eux ce caractère fingulier de dire le oui & le non selon leurs intérêts. d, 248 & fuiv.

Dupont (le Pere), Jésuite, Syndic des Réguliers soulevés contre l'Evêque d'Agen.

6, 472 & Suiv.

Dupuis (Etienne), Recteur de l'Université de Paris, s'oppose au rétablissement du Collége des Jésuires. b, 17 & fuiv.

Duret (Claude), Avocat, plaide pour les

388 TABLE

Jésuites contre l'Université de Paris. 27. 275. Il se retire de cette affaire. 278. Duvair (...), Avocat, plaide pour les Exécuteurs testamentaires de Guillaume

du Prat en faveur des Jéluires. a, 2, 13.

Duval (André), Docteur de Sorbonne;
connu par son attachement aux prétentions ukramontaines. b, 5, 4 & fuir. Cherche à faire des profélyres par toutes sortes de voies. 262. Se signale en vrai Ultramontain. 272 & fuir. Son avis contre
Petrus Aurelius. 213 & suir.

Duval (...), Sécretaire du Roi, introduit et les Jésuites dans Auxerre. b, 136 & suiv.
Duvaulx (...), Prieur des Carmes à Paris,

désavoue une approbation qui sui éteit attribuée. b, 299.

## E.

L'COLES subjuguées & détruites par les Jésuites en Portugal. a , 69 & suiv. Ecoliers ou Scholassiques: seconde classe des

Jésuites. c. 391 & suiv. Edit de 1603, qui rappelle les Jésuites en

Edit de 1603, qui rappelle les Jésuites en France. a, 440 & sin. Remarques sur cet Edit. 468 & siuv. c, 158 & siuv. Falis de Lius-Christ. Unstinut des Léstines

Egilié de Jeur-Chrile. Finstitut des Létaires est estimé capable d'en troubler la paix. a, 64. Indépendan e des Jétaires à l'égard de l'Eglife quant à la discipline, d, 122 & Juiv. & quant à la dostrine même. 127 & Iuiv. Qu'est-ce que l'Eglife aux yeux des Jétaires? 132.

Eguia, disciple d'Ignace à Paris. a, 37.

DES MATIERES.

d'Elbene (Alfonse), Evêque d'Orleans, interdit par un Mandement le P. Craffet Jé-

fuite. b , 423.

Elisabeth , Reine d'Angleterre, fille de Henri VIII. Conspirations contr'elle formées & conduites par les Jésuites. a, 317 & suiv. Lettre qu'elle écrit à Henri III à ce sujet. 318 & Juiv. Déclarations qu'elle donne contre les Jésuites. 321, 324 & Suiv. Sa mort 326.

Elisabeth d'Autriche, Reine de France, épouse de Charles IX, inscrite sur les registres des Congrégations des Jésuites. c,

332.

d'Épernon (Jean-Louis de Nogaret de la Valette), Duc, protege les Jésuites. a, 435.

Eniscopat. Voyez Evêques.

Espagne, Royaume d'Europe. Lainez y introduit les Jésuites. a, 26. Comment ils y ont été reçus. c, 216 & Juiv. Revers qu'ils v éprouvent. 75 & Suiv.

d'Estampes (Leonor), Evêque de Chartres, censure au nom du Clergé l'Admonitio & le Mysteria politica. b, 229. Transféré à Reims, opine contre les Jésuites dans l'Assemblée du Clergé de 1650 où il préfidoit. 441.

Estius (Guillaume), Docteur de la Faculté de Théologie à Douai, dresse la Censure

contre Lessius. a, 377.

d'Estrapes (...), Archevêque d'Ausch; réponse hardie qu'il fait à la signification d'un Arrêt du Parlement. b , 324.

d'Estrées (Cesar), Cardinal, Evêque de Laon, Abbé d'Anchin, yend aux Jésuites le Coloo TABLE lége de cette Abbaye, malgré l'opposi-

tion des Religieux. b, 127 & Juiv. Etats qui partagent l'Univers: les Jésuites

y font nuisibles. d, 303 & Suiv.

Erats du Royaume de France, ou assemblée des trois Ordres de l'Etat François, en 1614 & 1615. Les Jésuites y furent le mobile secret de tout ce qui se fit dans la Chambre Ecclésastique. b, 69 & suiv. Demandes du Tiers-Etat concernant les Jé-

fuites. a, 472 & Juiv. Etienne Bathori, Roi de Pologne, y introduit les Jésuites a, 204. Il les protége.

337. Réglement publié sur ce point, par ordre du Général Aquaviva. a, 367 & fuir. Le Roi d'Espagne le fait examiner. 371. Sixte V le supprime. 372. Le Général feint de le faire réformer. Ibid. & fuir. Etudes ruinées par les Jésuires: parole remarquable de Mariana sur ce point. d, 94 & fuir.

Evêques. L'inflitut des Jéluites attaque directement l'autorité des Evéques : c'est le jugement qu'en ont porté l'Evéque de Paris, a, 50 & Juiv. 54 & Juiv. & 1a Faculté de Théologie de cette Ville. 63. L'assemblée de Poissy ne les reçoit qu'à valent les revoits de l'assemble de l'assemble ques. 123 & 131. Ce fut une des conditions de leur ra vpel en France. 443. L'autorité des Evèques est attaquée par Lainez au Concile de Trente. 92. L'Episcopat est attaqué par les Jésuites en Angleterre. 330. Archiprètre auquel les Jésuites veuDES MATIERES.

lent soumettre l'Eglise d'Angleterre au préjudice de l'Episcopat. 343 & Juiv. Conduite qu'ils tiennent en France à l'égard des Evêques d'Angoulême, b, 159 & Juiv. de Poitiers, 283 & Suiv. de Quimper, 287 & Suiv. & de Dol en Bretagne. 291 & suiv. Déclaration de l'assemblée du Clergé de France concernant les Réguliers, & spécialement les Jésuites, mais fans les nommer. 293 & Suiv. Nouvelles entreprises des Jésuites contre l'Episcopat en Angleterre. 295 & Juiv. Droits de l'Epilcopat soutenus contre les Jésuites par Petrus Aurelius, 313 & Juiv. avec l'approbation du Clergé de France 314 & suiv. Le Livre de Petrus Aurelius est réfuté par Louis Cellot, Jésuite. 322. Reproche que les Jésuites s'attirent de la part de l'Université de Paris , par leur conduite à l'égard des Evêques. 325 & Juiv. Entreprises des Jésuites contre l'Episcopat en Hollande, 328 & Suiv. en Allemagne, 332 & Juiv. en Amérique, 343 & Juiv. en Afrique & en Afie , 356 & Juiv. & particulierement au Japon, 357 & Suiv. à la Chine , 362 & Juiv. & généralement dans les Indes Orientales. 368 & Suiv. Les Jéfuites n'ont-ils rien entrepris en France contre les Evêques depuis l'Edit de 1803? c. 185 & Suiv. Indépendance des Jésuites

à l'égard des Evêques. d, 109 & Juiv. les quatre Evêques unis dans la condemnation de la Morale relâchée, & dans la défense de Jansmius, sont poursuivis avec rigueur

par les Jésuites. c; 108 & Suiv.

DES MATIERES. Parlement de Paris d'ins ses Remontrances de 1603. Ibid. Démelé de cette Faculté avec Maldonat sur la Conception immaculée de la fainte Vierge. a, 224 & Suiv. Lettre que cette Faculté écrit à Gregoire XIII contre les Jésuites. 228 & fuiv. Conclusion que les Jésuites lui imputent en leur faveur. 265 & suiv. Le Parlement se plaint de ce qu'elle est devenue favorable aux Jésuites. 457. Elle s'oppose aux Lettres - Patentes qui permettoient aux Jésuites d'enseigner la Théologie à Paris. b, 7 & Suiv. Renouvelle son Decret contre la doctrine meurtriere des Rois. 13 & fuiv. S'oppose au rétablissement du Collège de Clermont. 18 & fuiv. Arrêt du Parlement qui oblige les Jésuites de se conformer à la doctrine de cette Ecole. 48. Déclaration qu'ils donnent en conséquence. 51 & suiv. Les Jésuites, loin de se conformer à sa doczrine, la combattent. 52 & fuiv. Cette Faculté censure la Réponse apologétique à l'Anti-Cotton, 57 & fuiv. Et quelques propositions extraites de trois Panégyriques de S. Ignace. 58 & fuiv. Elle desavoue le cahier que l'Université devoit presenter aux Etats, & où se trouvoient quelques plaintes contre les Jésuites. 78 & suiv. Décret qu'elle forme à l'occasion du rétablissement des Jésuites, dans les exercices de leur Collége de Clermont. 88 & suiv. Elle censure le libelle intitulé Admonitio ad Regem, 224. & le Livre de Santarel. 243 & Juiv. Elle commence Tome IV.

d'être affoiblie par une foule de Moines; 250 & fuiv. Elle censure la somme Théologique de Garasse. 252. Violences qui lui sont faites pour l'obliger d'infirmer la censure de Santarel, 259 & Suiv. Lettres - Patentes qui lui sont addressées pour lui imposer filence sur la censure de Santarel. 268 & suiv. Elle retranche de son corps Testefort. 276. Elle est consultée par le Clergé d'Angle erre, fur les entreprises des Jésuites contre l'Episcopat. a, 351 & Suiv. b, 300 & Suiv. Elle centure les maximes des Jésuites sur ce point. 301. Approuve l'Ouvrage de Petrus Aurelius, & en prend la défense. 317. Elle censure le Livre que Louis Cellot oppose à celui de Petrus Aurelius. 322 & suiv. Publie la déclaration ou rétractation donnée par ce Jésuite. 324. Elle censure la somme des péchés, du P. Bauni, 397, l'Apologie des Casuistes, 492. & le Livre d'Amadæus Guimenæus. 509. Cent Docteurs exclus de ce corps en 1729. . 417.

Faculté de Droit à Paris. Son appauvrissement à la fin du regne de Henri IV. b,

17.

Faculté de Médecine à Paris, se joint à l'opposition de l'Université contre le rétablissement du Collége de Clermont. b.,

TO.

Faculté des Arts à Paris, s'oppose au rétabliffement du Collège de Clermont. b, 20 & fuiv. Decret qu'elle forme à l'occasion du rétablissement des Jésuites dans DES MATIERES. 3

les exercices de ce Collége. 89 & fuiv.

Voyez Université de Paris.

Faculté de Théologie de Bordeaux, centure le Traité du P. Annar, fur la Science moyenne. b., 433. Les Professeurs nommés pour examiner les Lettres Provinciales avec les notes de Wendrocx, déclarent qu'ils n'y ont trouvé aucune hérésse. 501 Gefuir.

Faculté de Théologie de Caën, censure diver-

ses erreurs des Jésuites. b , 514.

Faculté de Théologie de Nantes, censure la doctrine du P. Harivel, Jésuite. b, 514.

Faculté de Théologie de Poitiers, condamne les Propositions du P. Salton, Jésuite. b, 513 & suiv.

Faculté de Théologie de Rheims, dénonce à l'Archevêque plusieurs Propositions de la

Morale des Jésuites. b , 514.

Faculé de Théologie de Louvain, centure les Thètes des Jétuites Lessius & Hamelius a, 376 & suiv. Publie la justification de cette censure, 378. Elle y a toujours persisté. 381 & suiv. Elle est consultée par le Clergé d'Angleterre, sur les entreprises des Jésuites contre l'Episcopat. b, 300 UT bain VIII sui défend de connoitre de cette affaire. 311 & suiv. Elle censure la Morale relâchée. 507. Elle est inquiétée pour le prétendu Baianissure, c, 93 & suiv.

Faculté de Théologie de Douai, censure les Thèses des Jésuites Lessius & Hamelius. a, 377. Accommodement entre cette Faculté & les Jésuites. 378 & suiv. Elle se

laisse subjuguer. 381.

TABLE

396 Fait. Distinction du fait & du droit employée par les Jésuites memes dans l'affaire de Molina, & dans celle des cérémonies Chinoiles. c, 123 & Juiv.

de la Fare (....) Evêque de Laon y introduit les Jésuites. c, 34 & suiv.

Favre ( . . . ) , Missionnaire. Ses Lettres. c, 60.

Favre (le Pere), Jésuite de Rome, Libelle qu'il désavoue. d, 188. Autre libelle qu'on lui attribue. 322 & fuiv.

Fayet (....), Curé de Saint Paul à Paris Docteur député par la Reine Régente dans l'affaire de Becan. b, 60 & fuiv.

Ferdinand II, Empereur, favorise les Jésuites, & érige leur Collège de Prague en Univerfité. b, 334 & suiv. Se laisse tromper par son Confesseur le P. Lamorman Jésuite. 341. Il est inscrit sur les registres des Congrégations des Jésuites. c. 339.

Ferdinand III, Empereur, inscrit sur les Registres des Congrégations des Jésuites. c, 339.

du Ferrier (....), Théologal d'Albi, honoré de la confiance de M. de Solminiac, Evêque de Cahors, est persécuté par les Jésuites. b , 464 & Suiv. de la Ferté (l'Abbé), Aumonier de la Reine

Marie de Médicis, envoyé par elle en Sorbonne, pour empêcher la confirmation d'une conclusion. b, 57.

la Fevre (Pierre), premier disciple d'Ignace. a. 13.

le Fevre (Leon), Vice-Recteur des Jéfuites de Quimper. Réponse qu'il fait à une OrDES MATIERES. 397. donnance de l'Evéque. b, 288 & suiv.

Feuquieres (le Pere), Recteur des Jésuites d'Amiens, décrété par l'Official. b, 429 & suiv.

Feydeau (Henri) de Brou, Evêque d'Amiens, inquiété par les Jésuites. b, 480.

Filefac (Jean), elu Syndic de Sorbonne à la place de Richer. b, 73. S'oppose de la part de la Cour à la censure du Livre de Becan. 60 & fuir. Céde aux ordress de la Cour dans l'affaire de Santarel. 249 & fuir. Témoigne de la constance & de la fidélité envers son Roi & apatrie dans la suite de cette affaire. 272. Doyen de la Faculté de Théologie, l'Assemblé de 1635 députe vers lui au sujet de Perus Aurelius. 315. Il déclare orthodoxe. la dostrine de cet Auteur. 317.

Filleau (le Pere), Recteur des Jésuites du Collège de Clermont, transge avec l'Eveque du Mans, pour l'acquisition du Collège du Mans à Paris. b, 210.

Filles de l'Enfance Chrétienne. Ruine de cette

Congrégation. c, 116.

Filleul (...), Avocat, plaide pour les Jésuites contre les Exécuteurs Testamentaires de Guillaume du Prat. a, 214 & Juiv.

de Fitz-James (François), Duc, Evêque de Soiffons. Son Infruction Pafforale contre les Peres Hardouin & Berruyer, 9, 86. Flagellations introduites en Espagne par les

Jésuites, & défendues par un Concile de Salamanque. a, 191.

Flandres, Province des Pays-Bas. Les Jésuites s'y introduisent. a, 37 & 73.

TABLE 398

la Fleche, Ville d'Anjou. Etablissement du Collège des Jésuites en cette Ville. a, 429. Cet établissement est confirmé par l'Edit de 1603. 441. Henri IV ordonne que son cœur y sera porté par des Jésuites. a, 429, & b, 14.

Fleuriau (...), d'Armenonville, Garde des Sceaux, dévoué aux Jésuites c, 32 & suiv. de Fleury (Etienne), Doyen des Conseillers au Parlement de Paris, opine pour l'entiere expulsion des Jésuites. a, 289.

de Fleury (Guillaume-François Joly), Avocat Général au Parlement de Paris. Son discours contre l'Histoire des Jésuites par le P. Jouvanci. c, 21 & Suiv.

Floyde ( Jean ) , Jéfuite Anglois , Professeur à Saint-Omer, Ouvrage qu'il fait paroure en Anglois sous le nom de Daniel of Jesu. b, 300 & Suiv. Autre Livre qu'il publie fous le titre de Spongia. 309. Titre ou-

trageux d'un de ses Libelles. 327. Foi. L'Institut des Jésuires, dès sa naissance, est estimé dangereux pour ce qui concerne

la foi. a, 61 & 64. de Fonseca (Pierre), Jésuite. Origine de son système qui est celui de Molina.a,918367. Forestier (le Pere), Jésuite. Lettre qui lui

eft attribuée. d , 312 , 320 , 323.

Formulaire dreffé dans l'Affemblée du Clergé de 1655. c, 105. Formulaire d'Alexandre VII, dont on exige la signature. 122 & Suiv.

Fortia (More), ancien premier Président de la Chambre des Comptes de Bretagne, fonde un Collége à Tours, à condition

DES MATIERES. qu'il ne sera pas donné aux Jésuites, c, 6.

Son legs est usurpé par les Jésuites. 8. Fouquet (...), Conseiller d'Etat, nommé pour remettre les Jésuites dans l'exercice

de leur Collége. b, 86. Fouquet (...), Evêque d'Eleutheropolis,

perfécuté par les Jésuites. b, 369.

Fourberie de Douai. En quoi elle consiste.

c . 43 & Suiv.

France, Royaume de l'Europe. Paris, qui en est la Capitale, fut, pour ainsi dire, le berceau de la Société des Jésuites. a,13 & suiv. Premiers & vains efforts que font les Jésuites pour être reçus en France en 1550. 35 & Suiv. Nouveaux efforts que font les Jésuites en 1560 pour être reçus en France. 97 & Suiv. L'Assemblée de Poisfy les reçoit; mais à quelles conditions? 122 & Juiv. Etabliffement de leur Collége à Paris en 1564: opposition de l'Université: Arrêt qui appointe l'affaire. 137 & fuiv. Mouvement de l'Université de Paris pour faire juger cet appointement : vaines tentatives des Jésuites pour être reçus dans cette Université. 209 & Suiv. Les Jésuites sont l'ame de la Ligue: leurs conjurations contre Henri III & Henri IV. 238 & Suiv. L'Université de Paris demande en 1594 leur expulfion : l'affaire est encore appointée. 261 & suiv. Les Jésuites coupables d'un nouvel attentat fur Henri IV, font enfin chaffés du Royaume. 286 & Juiv. Rappel, des Jésuites dans ce Royaume par Henri IV: Edit de 1603 pour leur rétablissement. Siv

DES MATIÈRES. 4 T fluites, arrivés en France à la fin du siccle dernier & dans le siècle préent. c, 1 & suiv. Les Jésnites ne sont pas reçus de droit en France. 132 & suiv. Quand même ils y auroient été reçus, ils n'y sont plus tolérables. 223 & suiv.

François II, Roi de France. Sous son régne les Jétuites, favorifés par les Guises, recommencent leurs pour fuites pour érecus dans ce Royaume. a, 97 & Juiv.

du Fresne (Elie) de Mincé, Docteur, denonce la thèse de Testefort, b; 257.

Frizon (Pierre), Docteur en Théologie de la Faculté de Paris, donne son avis pour le silence dans l'affaire de Petrus Aurelius. b. 314.

Froger (...), Syndic de Sorbonne, céde auxordres de la Cour dans l'affaire de Santarel. b. 249 & fuiv. Signe la thète de Teftefort. 256. Céde aux ordres de la Cour en l' faveur des Moines. Ibid. Donne les mains à la Sorbonique de Teftefort. 275.

Fromant (...), Député de l'Université de: Valence contre les Jésuites: Ecrit qu'ildonne alors contr'eux. b, 193 & Juiv.

Fronto Ducœus ou Fronton du Duc, Jésuite s' sa réponse à M. Servin Avocat Général' au Parlement de Paris, b, 37 Guis. Acte qu'il présente au Parlement avec ses conferers, st. 11 y est cité une seconde foisavec eux. 67.6 suiv.

(TAILLANDE(....), Docteur de Sorbonne, essaye d'introduire les Jésuites dans le Collége de Sainte Barbe. b, 411 & Suiv.

Gaillard (Achilles), Jésuite. Accommodement qu'il propose pour terminer l'affaire de Molina. a, 392.

de la Galaisiere (....), Intendant de Laon, y favorise l'établissement des Jésuites. c, 34 & Juiv.

Gand, capitale du Comté de Flandres. Les Jésuites s'y introduisent. a , 183. Entreprise ou'ils y forment. Ibid. & suiv.

Garasse (François), Jésuite. Déclaration qu'il présente au Parlement au nom de ses Confreres. b,246. Sa somme Théologique censurée. 251 & suiv.

de la Garde (....), Capitaine, découvre à Henri IV les mauvais desseins de ses ennemis. b . 10.

Garnet (Henri), Provincial des Jésuites.

Cabales qu'il forme en Angleterre. a. 319. & suiv. Conspiration qu'il y trame. 323 & Juiv. Il est l'ame de la conspiration des poudres. 327 & Suiv. Son supplice. 328.

Général des Jésuites. Ignace est le premier : Laynez lui succéde. a, 87. Les Jésuites ne veulent pas que leur Généralat soit triennal. Ibid. Ils font un Decret pour le maintenir perpétuel. 88. L'institut des Jésui-

DES MATIERES. tes tend à se former une Monarchie universelle, dont le Général soit le despote. c, 290 & fuiv. On peut être Jésuite sans en porter l'habit, mais par le seul ferme propos de vivre dans une parfaite obéifsance aux ordres du Général. 329 & suiv. L'obéissance au Général est le lien commun, qui unit les quatre différentes clafses des Jésuites. 350 & suiv. Ce dévouement aux ordres du Général, est la premiere disposition nécessaire pour entrer dans la premiere classe des Jésuites, avant la prononciation même des vœvx. 354 & suiv. Les vœux des Jésuites se font sous le bon plaisir du Général, qui en dispose comme il lui plait. 366 & suiv. Sa seule volonté suffit pour dispenser des trois premiers vœux des Jéfuites, quoique le Pape en ait réservé au saint Siège la dispense. 374 & suiv. Le vœu de pauvreté est ainsi soumis au bon plaisir du Général, qui en détermine, comme il luiplait, l'application. 377 & suiv. C'est le Général qui décide de la destination des Jésuites de la premiere classe à l'une des trois autres. 389 & fuiv. C'est lui seul qui choisit les Profès à qui il confie le soin d'administrer en son nom les biens de la Société. 394. C'est au .Général , & non à Dieu, que les Jésuites de la troisième & de la quatriéme classe font leurs vœux. 401 & Juiv. C'est entre les mains du Général, que passent les biens des Jésuites de la troisième classe. 409 & suiv. C'est le Général qui décide de la réception des

S vi

404 Profès, qui forment la quatriéme classes. 417. Le quatriéme vœu de ceux-ci, qui est celuid'obéissance au Pape, est soumis, comme les autres, au bon plaisir du Général, qui en dispose comme il lui plaît. 422 & Suiv. Tout Jésuite, même Evêque, même Pape, doit être toujours sous la dépendance du Général. d, 5 & suiv. Le-Général peut être destitué de sa place; pour quelles causes? 11 & suiv. Le Général, chef unique de tout le corps, a sous ses ordres les Provinciaux & les Recteurs ou Préfets. 31. Il a quatre Affistans nommés par la Société, & quatre autres qu'il choifit. 32. Il y en a un cinquiéme pour la France, Errata du Tome IV. Comment se fait l'élection du Général. 33. Il est à vie, mais cependant destituable. Ibid. & fuiv. Il peut se nommer un Vicaire Général. 34. Il a une puissance sans limites dans la Société. 35 & Suiv. A quoi lui fervent ses Affistans, soit ceux qu'il choifit, soit ceux que la Société sui donne. 38 & suiv. Il a la Surintendance fur les Colléges, Maisons & Missions, 40 & suiv. Il est le seul administrateur suprême de tous les biens de la Société. 43 & suiv. Deux foibles exceptions sur ce point. 47 & suiv. Rien ne se fait capitulairement dans cet institut : le Général y décide de tout. 48 & suiv. Lui seul convoque les Congrégations générales, & il en fait nommer les Députés par les Provinciaux. 49 & suiv. Il dispose des Constitutions mêmes comme il lui plait, pourvu qu'il

DES MATIERES. fuive toujours les intentions & les fine de l'institut. 50 & fuiv. On doit lui obéir comme au Vicaire de J. C. Sa dignité est sans égale. 52 & fuiv. Tout Jésuite lui doit une obéissance aveugle & sans bornes.55 & fuiv. Il gouverne tout le corps, finon par lui-même, du moins par ses délégués. 58 & fuiv. Tout Jéfuite, depuis fon entrée dans la Société jusqu'à sa mort, doit s'abandonner aveuglément à la volonté du Général.59 & fuiv. C'eft à lui qu'il anpartient d'admettre dans la Société, & il. dispose, comme il lui plait, de ceux qu'il y a admis. & E fuiv. Il dispose de même de leurs biens & de leurs fonctions. 62 & Juiv. Il congédie qui il veut & quand il veut. 63 & fuiv. Il retient de même qui il veut. 65 & fuiv. Il doit connoître, autant qu'il est en lui , la conscience de tous les : Jésuites. 69 & Suiv. Comment il y parvient. 70 & suiv. Dépendance étrange des Jésuites sous l'empire de leur Général. 73 & fuiv. Comment ce Général peut - il remplir le plan d'une Monarchie si vaste ?. 76 & Juiv. Comment la Société ne craintelle pas qu'un Général ne se serve de toute cette autorité pour la ramener à ses devoirs? 83 & fuiv. Cinq causes qui peuvent faire déposer le Général. Ibid. Maniere de procéder à la destitution du Général, Ibid. Comment les Papes ont-ils pu tolérer un gouvernement aussi absolu que celui du Général des Jésuites ? 85 & suiv. Gregoire XIV non-seulement le tolere,

mais le confirme, & attribue au Général:

TABLE le pouvoir de rétablir ce qui auroit été changé par les Papes mêmes. 87 & Suiv. Les Provinces de Portugal & d'Espagne réclament en vain contre le despotisme du Général. 91 & Suiv. Le Général Aquaviva fait tenir une Congrégation générale, qui décide qu'il ne faut rien changer au régime de la Société. 96 & suiv. Le Géneral & la Société sont dans une entiere indépendance, & ne reconnoilsent aucune autorité temporelle ni spirituelle qui ait aucun dioit sur eux. 99 & suiv. Les priviléges des Jésuites sont tellement établis, que le Pape même n'en peut rien retrancher, que le Général ne puisse le rétablir auffi-tôt. 201. Le Général seul a l'administration & le gouvernement des Universités unies à la Société. 211 & Juiv. S'il s'éleve des doutes sur les priviléges de la Société, c'est au Général qu'il appartient de les résoudre. 223.

rai qui appartien de les récoules 223, L'ulage de tous ces priviléges est foumis au bon plaifir du Général. 225, Le Générai feul doit connoîțre des contrats: il a même le pouvoir d'évoquer à foi ce qui les concerne. 23 & Juiv, Il n'est pas lié par les Constitutions. 233, Tous Actes faits fans pouvoir spécial du Général, sont abfolument nuls. 23 & Juiv, Les pouvoirs oftensibles qu'il donne, il peut les restreindre & les limiter par des Lettres sécrettes-23 & Juiv, Les pouvoirs mêmes les plus réels n'empécheront point que le Général ne puillé casser, se son plaifir, tour ce qui aura été fait en conséquent ce. 240 & Juin. Si le cas arrive, on ne peut en appe ller à aucun Tribunal: le Général est feul juge dans sa propre cause. 241 & Juin. Les Ades mêmes qu'il auroit ratifiés, il peut ensuite les détruire. 242 & Juin. La conscience & la prudence du Général son dernicre analyse la seule sureé des Ades & des Contrats de la Société. 244 & Juin.

Genes, République d'Italie. Congrégation que les Jésuites y établissent au préjudice & malgré l'opposition du Gouvernement, b. 36 & Juiv. Les Génois refusent de recevoir les Jésuites chassés des Etats de Por-

tugal. c , 68.

Gentil (le Pere), Provincial des Jésuites, follicite leur rappel en France. a, 418.

George (le Pere), Recteur des Jésuites à Paris, banni du Royaume, reparoit à Caën, après le rappel de la Société. a, 483.
Gerard (le Pere), Jésuite, complice de la

Conspiration des poudres. a, 328.

Gilbert (...). Chancelier de l'Université de Douai, persécuté par les Jésuites. c, 42. Gr. suiv. Sa mort. 51.

Gillet (...), Avocat. Son Mémoire pour Nicolas Marnion Ex-Jésuite.c, 200 & suiv.

Girard (1e Pere), Jésuite, poursuivi au Parlement de Provence. c, 36 & suiv.

Gobat (le Pere), Jésuite, censuré par l'Evêque d'Arras. c, 4 & suiv.

Godeau (Antoine), Evêque de Graffe, fait l'éloge de Petrus Aurelius par l'ordre de 408 TABLE

l'Affemblée du Clergé. b , 316. Ecrit duit P. Cellot contre cet éloge. 325. Godefroi (...), Avocat au Conseil. Scs trois

Mémoires pour M. Grebert contre les Jéfuites. a, 79.

de Gondi (Pierre), Evêque de Paris, Cardinal, prend la défense de Maldonat contre la Faculté de Théologie de Paris. a, 224 & Juiv.

de Gondi (Jean-François), Archevêque de Paris, censure les maximes des Jésuites contre l'Episcopat. b, 301. Son Mandement comtre le P. Brifacier. c, 103.

de Gondrin (Louis-Henri-), Archevêque de Sens. Estime qu'il faisoit de M. du Moustier, Recteur de l'Université de Paris. b. 398 & suiv. Soulevement des Jésuites contre lui, 437 & fuiv. Son Ordonnance contre eux. 439 & fuiv. Libelle qu'ils y op posent. 440. Il dénonce cette affaire à l'Assemblée provinciale qui se tenoit à. Paris, Ibid. & à l'Assemblée générale du Clergé qui se tint ensuite. 441. Il prononce une Sentence d'excommunication contre les Jésuites, 447. & ensuite contre les Capucins. Ibid. & fuiv. Son démêlé avec les Jésuites concernant le Collége de Provins. 448 & Juiv. Requête que les Jésuites présentent au Roi contre ce Prélat. 451 & fuiv. It fait enregistrer au Greffe de son Officialité l'Arrêt du Conseil rendu en faveur de M. l'Evêque d'A= gen contre les Jésuites & autres Réguliers. 474 & suiv. Il est accusé de Jansénisme. par les Jésuites. c., 99. Les Jésuites de-

DES MATIERES. meurent interdits dans son Diocele jusqu'à

fa mort. 453.

Gonzalez (Thyrse), Général des Jésuites. Mémorial présenté en son nom à Charles: II , Roi d'Espagne , contre les prétendus-Jansenistes des Pays-Bas. c, 55 & Suiv. Il. s'éleve contre le Probabilisme, & par-là s'attire le mécontentement de la Société. d, 135.

Grandin (Martin), Docteur de Sorbonne, nommé Examinateur des Provinciales. b., 502.

Grangier (le Pere ), Jésuite séditieux, obtient un Arrêt d'évocation au Conseil, & néanmoins comparoît ensuite au Parlement. a, 488 & Suiv.

de Gratz (Ferdinand), Archiduc, donne fa confiance aux Jésuites. a, 202.

Gravius (Henri), Docteur de Louvain, dresse

la Censure contre Lessius. a, 377. Grebert (Jean - Baptiste-François), Sécre-

taire du Roi. Son procès contre les Jésuites de Flandres. a, 79:

Grebert (Pierre-Charles-Ignace), Jesuite

frere du précédent, expulse pour recueillir une succession au profit de la Société. d, 19.

Gregoire XIII, Pape, favorise les Ligueurs, non par Bulle, mais par argent. a, 243 & fuiv. Accorde aux Jésuites le privilége: d'exercer seuls les fonctions Ecclésiastiques dans le Japon, b, 357 & Suiv. & l'exemption de toute dime, en dérogeantà toutes Constitutions Apostoliques d. 121 & Juiv. Il fut dévoué à la Société. 147.

TABLE

Gregoire XIV, Pape. Sa Bulle de 1591 confirme l'Institut de Jétuires, sans qu'aucune puissance Eccléssastique ou Séculiere puisse y rien changer, qui ne puisse être enstitie rétabli par le Général. d, 87 & suiv.

Gregoire XV, Pape, envoye en Angleterre
Guillaume Bishop en qualité d'Evêque
délégué. b, 296. Les Jéfuites mépr.fent
fes ordres. d, 150 & Juiy.

Grimaldi (Jerôme), Cardinal, Archevêque d'Aix, inquiété par les Jésuites. b, 480. Grimaldi (le Pere), Visiteur des Jésuites en

Chine, un des plus furieux persécuteurs du Cardinal de Tournon. c, 62. Guenyor, Ecolier des Jésuites de Dijon, imbu des maximes de Marian a conse

imbu des maximes de Mariana. a, 492 & Suiv.
Guerer (Jean), Jésuite, chargé par Jean

Châtel fon disciple. a, 287. Il est arrêté, 289. & banni. 292.

Guerrero (Hernando), Archevêque de Ma-

nille, perfécuté par les Jésuites. b, 355 G 376.

de la Guesle (Jacques), Procureur Général au Parlement de Paris, mis au nombre des Magistrats qui ont conclu contre la Société. b, 197.

Guidiccioni (Barthelemi), Cardinal, Evêque de Luques, s'oppose à l'établissement des Jésuites. a, 16. Fait même un Livre pour détourner Paul III d'approuver cet Ordre. c. 288.

Guienne, province de France, avec Parlement. Les Jésuites ressent dans le ressort DES MATIERES. 411
de ce Parlement malgré leur bannissement. a, 304. Défordies reprochés aux
Jésuites de cette Province. 305. L'Edit de
leur rappel leur permet d'y demeurer.
441.

Guignard (Jean), Jésuite, Auteur d'Ecrits féditieux. a, 248 & 291. Il est condamné à mort. 292.

Guimenœus (Amadæus), nom sous lequel se couvre le Jésuire Matthieu Moia. b, 508 & suiv.

les Guiles, branche de la maison de Lorraine, favorisent les Jésuires, a, 97 & Juiv. Les intrigues des Jésuires procurent le Traité des Guises avec Ph.lippe II, Roi d'Espagne. 244.

Guyet (Charles), Jésuire, décreté par l'Official de Bourges, resuse de répondre. b,

454 & Suiv.

Guyot (Ambroise), Jésuite, accusé d'avoir trempé dans une Conjuration contre Louis XIII. a, 486 & suiv. Arrêt du Conseil qui le tire des mains du Parlement de Rouen. 487.

н.

ABERT (Isac), Decteur de la Faculté de Paris, préside à la thèse de Testefort. b, 256.

Habit de Jésuite. On peut être Jésuite sans en porter l'habit, soit dans la premiere classe, c, 334 & Luiv. soit dans la seconde, 397 & Juiv. soit même jusques dans la quatrième. d, 2 & Juiv.

Hall ou Holdecorne (le Pere), Jésuite, com-

712 plice de la Conspiration des poudres? pendu. a . 328.

Hallier (François). Docteur de Sorbonne prend la défense des Censures prononcéescontre les fausses maximes des Jésuites sur l'Episcopat. b, 309. Attaqué par le Pere Cellot, le réfute. 322 & 324. Publie la

Théologie Morale des Jésuites. 484. Hamelius (Jean), Jésuite. Ses thèses cen-

furées. a , 376 & fuiv.

Hamon (Jean), Médecin de Port-Royal, compose une satyre très - fine contre le Pere Cellot Jésuire, sous le titre d'Apologie de Louis Cellot. b , 325.

Hardivillier ( Pierre ), Recteur de l'Université de Paris. Son discours au Parlement pour l'Université. b , 34. & Suiv. Remerciment qu'il adresse au Parlement. 50. Se plaint du défaut de liberté des suffrages en Sorbonne. 262. Il fut depuis Archevêque de Bourges. 35 & 262.

Hardouin (Jean), Jésuite, avance ses fauxprincipes au mépris de la doctrine de l'Eglise. d, 135 & suiv. Il est convaincu:

de blasphêmes. c, 86.

Harivel (le Pere), Jésuite; sa doctrine censurée par la Faculté de Théologie de

Nantes. b , 514.

de Harlai (Achilles), premier Président au Parlement de Paris. Serment qu'il propose aux. Jésuites pour les soumettre à Henri IV. a., 259. Remontrances qu'il prononce devant Henri IV, fur le rappel des Jésuites. 455 & Suiv. Justifie dewant la Reine la conduite du Parlement. DES MATIERES. 415 au sujet du livre de Bella min. b. 55 & suiv. Oblige les Jésuires à faire satisfaction à M. le Tellier Archevêque de Reims.

de Harlai (Achilles III), Subfit-ur du Procureur Général Achilles II de Harlai on pere; son discours en Sorbonne contre le Livre d'Amadæus Guimenæus. b, 512.

Ze Harrach (E-neil-Albert) Comte, Archevéque de Piagues, Cardinal Conduite des Jésuites à son égard. b, 332 & suiv. c, 91.

Hay (Alexandre), Jésuite, banni, dans l'affaire de Jean Châtel. a, 295.

de la Hay (Fdmond), Jésuite. Lettre qu'il écrit de Paris à un de ses confreres. a,

de la Haye (....) Jésvite, l'un des adverfaires de M. Arnau d. b., 426. Hettar (....), Maître des Requêtes, récu-

fé par les Jéfuites. a, 177. Henri, Cardinal, Roi de Portugal, donne fa consiance aux Jésuites. a, 175 & fuir.

Sa mort. 177. Henri II, Roi de Fránce: ce fut lui qui accorda aux Jéfuites les premietes Lettres-Patentes pour leur établissement en Fran-

ec. a., 38 & fuiv. Henri III, Roi de France, prend successivement pour Confesseurs deux Jésuires. c., 257 & fuiv. Entreprend en vain de dispusla Ligue, dont les Jésuires étoient l'ame. e., 240 & fuiv. Les Jésuires veulent l'engager à l'autoriser. 241. Ils animent congre lui diverses Cours de l'Europe. 243 G suiv. Ils répandent dans toute la France l'esprit de révolte contre ce Prince. 246 & suiv. Il est assassiné par Jacques Clément. 249. Les Jésuites sont les panégyristes du parricide. Ibid.

Henri IV, Roi de France, fait chasser les Jésuites de Bordeaux. a, 250. Conspiration dans laquelle les Jésuites étoient entrés contre lui avant son regne. Ibid. & fuiv. Ils soulevent tout le Royaume contre lui lorsqu'il parvient à la Couronne. 251. Il fait abjuration dans l'Eglise de S. Denys. 253. Attentat projette contre lui par Barriere, à l'instigation du P. Varade Jésuite. Ibid. & suiv. Réduction de Paris sous son obéissance. 255. Le Parlement de Paris, même la portion qui avoit cédé aux Ligueurs, contribue à le faire reconnoître. 256 & Suiv. L'Université lui prête serment. 259. Les Jésuites & les Capucins refusent de le reconnoître. Ibid. & fuiv. Lettre qu'il écrit au Parlement, pour lui ordonner de juger le Procès appointé entre l'Université & les Jésuites. 276. L'attentat de Jean Châtel, leur disciple, sur la personne de ce Prince, les fait chasser du Royaume. 286 & Suiv. Comment ce Prince répond aux sollicie tations de Clement VIII pour leur rappel. 415 & Suiv. Comment il parle d'eux dans une Lettre au Cardinal d'Offat, 419 & fuiv. dans une autre à M. de Bongars, 423, dans une autre à M. de Beaumont. 424. Il se laisse fléchir en leur faveur. 430 & Suiv. Audience qu'il leur donne à

DES MATIER ES.

Metz. 433 & fuiv. Il expose lui-même les motifs qui le déterminerent à les rappeller. 437 & Suiv. Lettres-Patentes ou Edit qu'il leur accorde en 1603 pour leur rappel. 44 & Suiv. Lettre de cachet qu'il addresse au Parlement pour le prompt enregistrement de cet Edit. 448. Il refuse de recevoir des remontrances par écrit. 452. Remontrances qui lui sont faites de vive voix. 455 & Juiv. Fausse réponse que les Jésuites lui attribuent. 459 & suiv. Réponse que rapporte M. de Thou qui en avoit été témoin. 460 & Juiv. Lettres de Justion addressées au Parlement. 463 & fuiv. Instances qui y succédent, & qui obtiennent l'enregistrement. 464 & suiv. Ce Prince ne veut rien changer aux dispositions de son Edit. 472. Il accorde depuis aux Jésuites diverses Lettres-Patentes pour s'établir en diverses Villes. 476 & suiv. Il intercéde pour eux auprès des Vénitiens, qui refusoient de leur permettre de rentrer dans leurs Etats. 406 & Suiv. Approuve que son Ministre ait cédé sur ce point. 408. Permet aux Jésuites de rentrer dans Paris, b, 1 & suiv. & d'y enseigner la Théologie. 5 & suiv. Avis qu'il reçoit de différentes conspirations où trempoient les Jésuites. 10. Il est assassiné par Ravaillac, vivement soupçonné d'intelligence avec eux. Ibid. & fuiv. Conspirations des Jésuites contre lui avant leur expulsion, c, 258 & Suiv. dans le tems qu'ils sollicitoient leur rappel, 260 & Suiv. Et depuis leur retour. 261.

TABLE

Henriquez (Henri), Jesuite, presente un Mémoire à Clement VIII, contre le réglement d'études publié par le Général Aquaviva. a. 272. Censure qu'il compose contre le Livre de Molina. 382 & ſuiν.

reau (le Pere), Jésuite, Professeur de Théologie au Collége de Clermont. Ses maximes abominables dénoncées au Par-Iement. b . 387 & Suiv. Arrêt du Conseil

contre lui. 401 & suiv.

Hérétiques. Comment les Jésuites travaillent à leur conversion. c, 88 & suiv. Fausses accusations d'hérésies intentées par les Jésuites contre des Catholiques. 91 & Suiv. Richerisme. 92 & Suiv. Prédestinationisme. Ibid. Bajanisme. Ibid. & Juiv. Jansénisme. 97 & suiv. Quesnellisme. 117 & Suiv.

Hermant (Godefroi), Chanoine de Beauvais, Auteur de divers écrits composés pour la défense de l'Université contre les Jésuites. b, 387. Premiere Apologie. 381. Observations sur la Requêre des Jéfuites. Ibid. & suiv. Vérités Académiques. 383 & Juiv. Seconde Apologie. 385 &

fuiν.

Hermaphrodite. Nature Hermaphrodite de Ja Société des Jésuites. d, 193 & Suiv. Hervaut (Yforé), Archevêque de Tours, favorise l'établissement projetté de deux chaires de Théologie chez les Oratoriens.

Hervet (Gentien), Chanoine de Reims, qui assista au Concile de Trente à la suite du

Cardinal

DES MATIERES. Cardinal de Lorraine. Sa Lettre à Salmeron. a. 95. Autre au Cardinal Hofius. 96.

Hierarchie. Le nouvel Institut des Jésuites trouble la Hiérarchie. a , 63. Comment les Jésuites se justifient sur ce point, 284.

Voyez Evêques & Curés.

fainte Hildegarde, Abbesse de l'Ordre de S. Benoit. Sa prophétie appliquée aux Jéfuites par le célébre de Lanuza. a , 72.

Histoire du peuple de Dieu , par le P. Ber-

ruver, Jeluite. Voyez le P. Berruyer.

Hollande, Province des Pays - Bas, les Jéfuites y font introduits: troubles qu'ils y excitent. b, 328 & fuiv. Ils en sont bannis. 99 & Juiv.

Holte (le Pere), Jésuite séditieux. a, 321 & Suiv.

de l'Hôpiral (Michel), Chancelier de France sous Charles IX, écrit au Parlement en faveur des Jésuites. a . 170.

Hosius (Stanislas), Cardinal, Evêque de Warmie, Légat au Concile de Treme, se laisse indisposer par Salmeron contre Hervet. a , 96.

Hozer (Jacques), l'un des dix premiers difciples d'Ignace. [ Il a été omis dans cette Histoire. 1

Hubaldin ( . . . ), Nonce à Paris, persécute le Syndic Richer. b , 52.

Humbert (François), Procureur du Roi au Bailliage de Dijon , requiert que les Jéfuites pretent non seulement le se ment de fidélité, mais encore le ferment d'exécuter l'Edit de leur rappel. a, 491. т

Tome IV.

4 A B L E Hurault (André) de Mielle, Conseiller d'État, envoyé au Parlement pour s'opposer à ce qu'on présentat à Henri IV des Remontrantes par écrit, sur le rappel des Jésuites, a, 451 & f. Envoyé de nouveau au Parlement pour presser l'enregistrement pur & simple de l'Edit de 1603, 464 & fair.

JACOB (François), Ecolier des Jésuites, complice dans l'affaire de Jean Châtel. a, 295 & Juiv.

Jacob (François), Augustin. Sa Thèse slétrie. a,296.

Jacques I, Roi d'Angleterre: cinq configrations contre ce Prince. a, 32 Ser Juir-Edit qu'il publie contre les Jéluites. Ibid. Configiration des poudres, 327 & Juir, Autre Edit qu'il donne contr'eux, 329. Serment qu'il exige, & contre lequel les Jéluites s'élevent. bid.

Jacquinot (Barthelemi), Jésuite, Supérieur de la Maison de S. Louis à Paris. b, 51 & suiv.

Jansensime, phantôme d'hérésse invente par les Jéssimes, pour perdre leurs adversaires, e, 97 te suiv. Jansensimes a t-il enseigné les cinq Propositions qui lui sont attribuées? 98 the suiv. Pourquoi les Jéssimes lui ont attribué ces Propositions, 100 the suiv. Sens de Jansensus, termes symboliques qu'on ne définit point. 104 fuiv. Innocent XII défend d'employer la vaine accusation de Jansensime, d, 164 the suiv.

DES MATIERES.

Japon, Empire de l'Afie. Gregoire XIII
accorde aux Jétuites le privilège d'y exercer feuls les fonctions Eccléfaftiques. b,
357. Clement VIII permet à tous les
Religieux d'y aller, mais à certaines conditions. 358. Paul V leve les conditions.
359. Conduire que les Jétuites y tiennent.
c, 59. Ils y foulent aux pieds le Crucifix.
d, 283 & Juiv.

Jarrige (Pierre), Ex - Jésuite, Auteur d'un écrit intitulé, les Jésuites sur l'échaf-

faut. a , 304 & fuiv.

le Jay (Claude), l'un des premiers disciples d'Ignace. a, 14. Théologien de l'Evêque d'Ausbourg au Concile de Trente. 26.

le Jay (Nicolas), Président aux Enquêtes du Parlement de Paris, Député du Parlement en Sorbonne, pour y maintenir la censure contre Santarel. b, 270 & Suiv.

le Jay (le Pere), Jésuite, Directeur de la Congrégation des Ecoliers à Paris, d,

Jean III, Roi de Portugal, fait demander à Ignace, quelques uns de les Disciples, pour leur donner la Mission des Indes, a, 16 & fuiv.

Jeanne la Folle, Reine d'Espagne, mere de l'Empereur Charles-Quint, protége les Jésuites. a, 74 & 77.

of Jesu (Daniel), nom supposé de Jean Floyde, Jésuite Anglois. b, 301.

Jesuites, ou Société dite de Jesus. Etendue de la puissance qu'elle s'est acquisses T :: 4

a, 1 & Juiv. Plan & objet de cet ouvrage. 3 & Juiv.

I. PARTIE, dans laquelle, par l'Histoire Générale de la naissance & des progrès de cette Société, il est prouvé que les Jésuites ne sont pas reçus de droit, spécialement en France ; & que quand même ils leroient reçus, ils ne sont pas tolérables. 7 & Suiv. Commencemens des Jésuites. Ibid. Premiers & vains efforts qu'ils font pour être reçus en France vers l'an 1550. 35 & Suiv. Différens événcmens concernant les Jésuites, depuis l'opposition formée en 1554 jusqu'en 1560. 66 & Suiv. Nouveaux efforts qu'ils firent en 1560, pour être reçus en France. 97 & fuiv. Acte de l'assemblée de Poissi pour la réception des Jésuites. 122 & fuiv. Arret du Parlement qui ordonne l'enregistrement de cet Acte aux conditions qui y sont contenues. 125 & Suiv. Ce qui est arrivé en France concernant cette Société en 1564. 137 & Suiv. Autres événemens concernant les Jéstites vers le même tems. 174 & Juiv. Mouvemens de l'Université de Paris, pour faire juger l'appointement de 1564, & divers événemens arrivés en France concernant les Jésuites. 209 & Suiv. Les Jésuites sont l'ame de la Ligue : leurs conjurations contre Henri III & Henri IV. 238 & Suiv. L'Université de Paris demande en 1594 leur expulsion. 261 & Juiv. Les Jésuites complices de l'attentat de Jean Châtel DES MATIERES. 421 fur Henri IV, sont chasses du Royaume. 286 & fuiv. Ils sont Auteurs de plusieurs conspirations & de divers troubles en Angleterre, en Pologne, en Russe, &c. 316 & fuiv. Vexations inocies qu'ils

Angleterre, en Pologne, en Russie, &c. 316 & Suiv. Vexations inovies qu'ils exercent sur le Clergé Catholique d'Angleterre. Ils empechent que cette Eglise ne soit gouvernée par des Eveques, afin d'en être entierement maitres. 238 & suiv. Commencement 'e l'affaire du Molinifme : Congrégations de Auxiliis : Bulle dont la publication demeure suspendue. 364 & Suiv. Affaire de Venise qui donne lieu à l'expulsion des Jésuites hors des Etats de cette République. 398 & fuiv. Rappel des Jésuites d'ins le Royaume de France, par Henri IV. 414 & Juiv. E it de 1603, par lequel ils sont rappe les. 440 & fuir. Rani ité avec laquelle les Jésuites rappellés ont formé des établissemens dans ce Royaume. 475 & Suiv. Ils rentrent dans Paris; ils y ouvrent leur Collége: opposition de l'Université: Arret du Parlement qui appointe les Parties. b, I & fuiv. Quelles furen les fuites de cet Arret ? Les Jésuites Bellarmin . Becan, Suares & autres, font re rimes par le Parlement. 49 & Suiv. Dans les Etats de 1614 & de 1615, les Prélat de France favorisent les Jesuiter. Le Cardinal du Perron entrepiend de les introduire dans l'Université de Paris. Ils obt ennent deux Arrêts du Conseil, qui les rétablissent dans l'exercice de leur Collège. 69 & suiv. Excès des Jésuites à Genes, en Al-

TABLE lemagne, en Hollande, en Suisse, en Bohême, à Louvain, en Pologne, à Douai. 96 & Suiv. Surprises, intrigues, violences des Jésuites pour s'introduire en différentes Villes de France. 135 & fuiv. Ils entreprennent d'ériger leur Collége de Tournon en Université, & d'envahir à Paris les Colléges des Cholets, de Marmoutier, du Plessis & du Mans. 186 & Suiv. Condamnation & censures de divers Ecrits composés par des Jésuites, & spécialement des Ouvrages de Santarel & de Garasse. 220 & suiv. Entreprises des Jésuites contre les Eveques en Angleterre & en France ; ils vont jusqu'à attaquer la nécessité de l'Episcopat. 282 & fuiv. Entreprises des Jésuites contre les Evêques & contre l'Episcopat, dans toutes les parties de l'Univers, 328 & Suiv. Efforts inutiles des Jésuites en 1643, pour s'introduire dans l'Université de Paris: ils sont repoussés avec vigueur par, l'Université. 376 & suiv. Nouvelles preuves des entreprises formées en France par les Jésuites contre l'Episcopat & contre les Eveques, pendant plus de cent ans, sans interruption, jusqu'à nos jours. 420 & Suiv. Obstination des Jésuites à soutenir la Morale relâchée, malgré toutes

mir la Morale relachée, malgré toutes les cenfures qui en ont ét faites. 484 & fuiv. Différens événemens concernant les Jétuites, arrivée en France à la fin du fécle dernier, & dans le fécle préfent. c, 1 & fuiv. Autres événemens concernant les Jétuites, arrivés dans les Pays. Bas

DES MATIERES. François & Autrichiens , à Liége, en Sardaigne, dans leur Missions, en Grece, à Constantinople, en Portugal, en Italie, à Vienne en Autriche, en Espagne, en Pologne, &c. 41 & fuiv. Expose succinct des artifices & des moyens généraux que les Jésuites ont employés pour devenir les mairres, soit dans leurs Missions chez les Infidéles & les Hérétiques, foit dans le sein de l'Eglise Catholique. 83 & Suiv. La récapitulation de l'Historique de la Société, prouve que les Jésuites ne sont pas reçus de droit, spécialement en France, ni même dans bien d'autres endroits; & que par la maniere dont ils se sont comportés, quand même ils seroient véritablement reçus, ils ne font pas tolérables. 121 & suiv. Les Jésuites ne sont pas reçus de droit en France. Premiere preuve, en les confidérant depuis l'époque de leur établiffement jusqu'à celle de leur expulsion. 132 & fuiv. Seconde preuve. en les confidérant depuis l'époque de leur rappel jusqu'à présent. 158 & Juiv. Précis de cette récapitulation. 199 & Suiv. Quelle a été la réception des Jésuites dans les autres Etats. 215 & Suiv. On prouve, par la maniere dont les Jésuites se

rables, 223 & Juiv.
II. PARTIE, dans laquelle, par l'Analyse dei Constitutions & Priviléges des Sésuites, il est prouvé qu'ils ne sont pas recevables dans un Etat policé. c, 287 &

sont comportés, que quand même ils auroient été reçus, ils ne sont plus tolé434

fuiv. Il est peu d'Ordres Religieux, qui; par succession de sems, n'ayent besoin d'etre rappelles au premier esprit de leur Institut : mais chez les Jésuites, c'est dans l'Institut même, que réside le vice radical. Ibid. Le plan général de l'Institut des Jésuites, tend à se former une Monarchie universelle, dont le Général est le Delpote. 290 & Suiv. Caractères dont la réunion doit concourir pour l'exécution de ce plan, & qui se trouvent en effet réunis dans cet Institut : ils peuvent se réduire à onze Chefs. 293 & Suiv. Premier Chef. Idée faitueuse que les Jesuites donnent de leur Société, pour amorcer tous les hommes. 304 & Juiv. Second Chef. L'Institut des Jésuites est un mystère qu'ils cachent avec soin. 311 & suiv. Troisième Chef. Il n'y a rien de fixe ni de flatle dans l'Inftitut des Jésvites : ils peuvent le changer arbitrairement, & lui donner tous les caractères qu'exigeront leurs intérêts. 324 & Suiv. Quarrieme Chef. La Société, par la nature de son Institut, peut comp endre dans son sein les hommes de tous les Ordres, peut êire même de toutes les Religions, les Laics, les gens maries, les Eveques, les Papes, les Empereurs & les Rois. 318 & Suiv. Différentes manieres d'être Jésuite. Etendue du vœu d'obéissance : illusion du vœu de nauvreté. Cet Institut tend à dépouiller les familles. Le Général peut d'ailleurs se jouer de tous les vœux des Jésuites, quand l'utilité de la Société le demande,

## DES MATIERES.

Combien un pareil Institut est contraire au bien d'un Etat. 346 & Suiv. La Société des Jésuites est composée de quatre classes. toutes réunies dans le vœu d'obéiffance au Général. Ibid. Premiere Classe, qui comprend les Postulans, les Novices, & ceux que l'on nomme Jésuites indifférens. 352 & Juiv. Seconde Classe, qui renferme ceux que l'on appelle Scholastiques, c'est-à-dire, Ecoliers, Étudians approuvés, & Régens. 391 & Suiv. Troisième Classe, qui contient ceux que l'on nomme Coadjuteurs temporels ou spirituels, simples ou formés. 398 & S. Ouatrieme Classe, qui comprend les Profès des quatre vœux , 414 & Suiv. & les Profès des feuls trois premiers vaux. d, 1 & suiv. Cinquiéme Chef. Le régime de la Société est monarchique, meme despotique. La totalité de l'autorité, l'universalité de ses biens, de son administration, de sa direction, est réunie dans la seule main du Général. 28 & suiv. Sixième Chef. Tous ceux qui composent la Société, doivent dépendre aveuglément du Général pour leur fort; pour la disposition de leur personne, de leurs actions & de leurs biens; pour leur conscience; pour leur doctrine & leur maniere de penfer sur tous les points, afin que l'esprit du Chef soit universellement celui du corps & de chacun de ses membres. 55 & fuiv. Septiéme Chef. Selon l'Institut de la Société, aucune autorité temporelle ni spirituelle, les Conciles, les Evêques, les Papes mêmes, ni les Rois, ne peuvent rien contr'elle, elle 426

est affranchie de toutes leurs loix, & de toute dépendance à leur égard. 99 & suiv. Huitième Chef. La Société réunit dans elle seule les priviléges & les prérogatives de toutes les autres Sociétés passées, préfentes, futures & même pcflibles. Son Institut est tel qu'elle peut s'approprier tous les droits & tous les priviléges imaginables. Elle les posséde d'une maniere qui lui donne la supériorité sur tous les autres Corps, & qui peut même les en priver pour qu'elle seule les ait. 193 & suiv. Neuviéme Chef. La Société peut lier à elle tous les particuliers & tous les Corps, sans jamais se lier à leur égard. Elle demeure toujours maitresse de se jouer des engagemens & des contrats selon les intérêts de sa Monarchie & le besoin des circonstances. 232 & Suiv. Dixieme Chef. I.a. Société, par la nature de son Institut, peut réunir dans la main de son Chef de grands biens, & toutes les richesses nécessaires à des vûes d'une aussi grande étendue. Son Institut lui en fournit tous les moyens possibles. 252 & Suiv. Onzieme & dernier Chef. La Société, pour déterminer la multitude de tous états à se ranger sous sa domination, & pour parvenir ainsi à la Monarchie universelle, 10, amorce les Grands & les amateurs du siécle par une doctrine adoucie, une morale commode, des principes amis de toutes les passions; 20. se rend formidable pour quiconque ne la favorise pas, & ne consent pas à subir son joug. Elle s'est formé des maximes qui la

DES MATIERES.

mettent en état de faire trembler les têtes meines couronnées. 279 & fuiv. La réunion de tous ces caractéres demontre, felon l'expression du Roi de Portugal, la trèsurgente nécessité du reméde qu'il vient d'appliquer à ce mal, 30 fc. f. Cet exemple récent prouve que l'application de ce reméde n'est point à dissiliel. 20 & fuiv.

Extrait du Supplément aux Réflexions d'un Portugais: les Jéfuites nuifibles à l'Etat. 303 & Juiv. Dénombrement. des Livres imprimés qui conternent l'Inflitut des Jéfuites, & qui ont été requeillis fous ce titre: Libri Inflituti. Societaits Jefu, à Anvers, 1635, 9 vol. in-12.0, 311 & Juiv. Les Bulles recueillies par les Jéfuites font au nombre de plus de guarante, & ne comprennen pas encore toutes celles qui leur ont été accordées. 4, 344.

Jesus, Sauveur du monde. Société ou Compagnie de Jesus: nom qu'Ignace donne à fes disciples, & qui leur est, difent -ils, venu du ciel. «, 15.0, 306. Eustache du Bellai, Evêque de Paris, consulte sur ce nouvel Institut, blâme ce nom. a, 48 c 53. La Faculté de Théologie de Paris le défapprouve de même. 62. L'Assemblée de Poissy ne les reçoit que sous la condition de prendreu nautre nom. 123. Ils affectent, pendant quelque tems, de preidre le nom de Société du nom de Jesus. 137 & fuiv.

Jeunes. Bulles de Benoît XIV contre les relâchemens des Jésuites sur le jeune. d., 183. Joly (Claude), Evêque d'Agen. Entreprifes d's Jésurtes & autres Rég liers contre 1ui. b . 471 & fuiv.

Joseph (Antoine), Jésuire, Supérieur de la Mission de la Chine, mis à mort en punition de fes crimes. b, 371.

Joseph . Roi de Portugal , calomnié par les Jesvites. d 290 & Suiv. Attentat formé contre sa vie à l'instigation des Jésuites. c, 279. d, 294 & Juiv. Manifeste qu'il adresse aux Evoques de ses Ecats pour leur dénoncer les erreurs impies & séditieuses des Jéssies. c. 297 & suiv. Extrait de ce Manifeste. 319 & fuiv. C'est de son Trône que devoient partir les premiers coups du tonnerre qui doit renver-, fer ce colosse. d , 316 & suiv.

Jouvenci ou de Jouvanci (Joseph), Jésuite. Son Histoire de la Société de Jesus est flétrie par le Parlement. c , 18 & Suiv.

de Joyeuse (François), Cardinal, Archevêque de Rouen, envoyé à Rome & à Venise, s'emploie inutilement pour le rétablissement des Jésuites dans les Etats de cette République. a , 406 & fuiv. Introduit les Jésuites à Pontoise. b, 155.

Juan (Dom) d'Autriche, favorise les Jé-

fuites. a , 190.

le Juge ( le Pere ), Jésuite', décrété par l'Official d'Amiens. b, 429 & Suiv.

T

DOI.ATRIE. Voyez Cérémonies ido-

âtres.

Ignace de Loyola, Instituteur de la Société dite de Jesus. Abrégé de sa vie. a, 7 & fuiv. Ses commencemens. Ibid. Sa conversion. 8 & fuiv. Dieu lui révéle le plan & le progrès de sa Compagnie. 9 & Suiv. Il compose son Livre des Exercices spirituels. 10 & fuiv. Sa dispute avec un Maure. 11. Ses pélerinages. Ibid. & fuiv. Ses études. 12. Il se mele de direction. Ibid. Sen ence publique rendue contre lui par le Grand-Vicaire d'Alcala. Ibid. & Suiv. Autre contradiction qu'il éprouve à Salamanque. 13. Il vient à Paris. Ibid. Disciples qu'il y forme. Ibid. Vœu qu'il fait avec eux à Montmartre. 14. Autres disciples qui se joignent à lui. Ibid. Son séiour à Venise. Ibid. Il se rend à Rome. Ibid. Il projette de réunir les disciples en Société sous le nom de Compagnie de Jesus. 15. Il présente à Paul III le projet du nouvel Institut. 16. Il accorde deux de ses disciples au Roi de Portugal pour la Mission des Indes. Ibid. & fuiv. Il promet au Dape une obéissance sans bornes. 18. Le Cardinal Contarin le favorise. 19. Paul III approuve son Institut. Ibid Caracté: e de cet Institut. 20 & Suiv. Ignace a voulu que le gouvernement de sa Société fût monarchique. 22 & fuiv. Il commence de répan430

dre ses compagnons dans toutes les parties de l'Univers. 24. Il envoie deux de ses disciples au Concile de Trente. 26. Progrès de sa Société. 27. Contradictions qu'elle éprouve à Salamanque. 28 & suiv. Funeste prédiction de Melchior Cano. 29. & Soulevement contre les disciples d'Ignace dans Alcala. 32 & suiv. Sa conduite dans cette occasion. 33 & Juiv. Nouvelle Bulle qu'il obtient de Paul III. 34. Ses disciples chassés de Sarragoce, y rentrent. 35. Premiers disciples qu'il envoie à Paris. 37. Il se concilie la protection du Cardinal de Lorraine. 38. Il exhorte ses disciples à ne se pas rebuter de la contradiction qu'ils éprouvoient à Paris. 66. Il obtient un Décret de l'Inquisition d'Hpagne, qui censure celui de la Faculté. de Paris. Ibid. Il continue d'étendre les progrès de sa Société en Portugal. 69. Il soutient ses disciples en Flandres. 74. Il travaille en vain à y établir sa Société. 81 & fuiv. Etablissemens qu'il leur procure à Rome. 83. Sa mort. 84. Trois panégyriques de ce nouveau Saint, censurés par la Faculté de Théologie de Paris. b , 58 & Suiv. Plan militaire fur lequel il a formé fa Société. c, 290 & Juiv, Si l'on en croit les Jésuites, il n'étoit pas un homme ordinaire. 306 & Suiv.

Imprimeries clandestines chez les Jésvites.

b, 198 & fuiv. 219.

Incrédulité: ses progrès & ses causes. c, 122. Indépendance des Jésuires à l'égard des DES MATIERES. 43 x Use finite services de la computation de fluir. 304 E fluir. 304 E fluir. 304 E fluir. 305 E fluir. 304 E fluir. 305 E fluir. 305

gard les Papes. 136 & suiv. Indes Orientales, région de l'Asse. Xavier. y est envoyé par le Roi de Portugal. a, 17. Les Jésuites y font disparoitre l'op-

probre de la Croix. d., 280 & Juiv. Indes Occidentales, ou Amérique. Esclavage où les Jésuites tiennent les Indiens du Paraguai & de l'Uraguai. d., 268. Bulle de Benoit XIV contre cet abus. 183 & 268.

Infidéles. Comment les Jésuites travaillent à

leur conversion. c, 86 & Juiv.

Innocent X, Pare, Bref qu'il accorde à Dom Jean de Palafox contre les Jétuites, b, 353. Bref qui commet l'Evêque de, Senlis pour juger de l'appel que les Jétuites avoient interjetté au Pape contre l'Official d'Amiens, 430. Il effaye en vain de réformer la Société des Jétuites, 98 & 152. Les Jétuites méprifent ses Decrets, 152 & Juiv.

Innocent XI, Pape, censure la morale relàchée. b., 113. Est en butte aux traits des. Jétuites. c, 110. Défent aux Jétuites de recevoir des Novices. 279 & suiv. d., 98. Les Jétuites méprisent ses censures. 114, 138 & Juiv.

Innocent XII, Pape, interdit la vaine accusation de Jansénisme. c, 111. Les Jésiries méprisent les Decrets.d, 161 & Juiv. Innocent XIII, Pape, maintient la doctrine TABLE

de S. Augustin. c., 120. Menace les Jéfuites de renouveller sur eux la défensé de recevoir des Novices, 180. d., 98. Les Jésuites lui résistent opinidrément ; il veut les éteindre, & y succombe. 175 & suiv.

Inquisition, Tribunal Ecclésiastique pour la recherche & punition des Hérétiques. Les Jésuites sont destinés à exerce secrétement les fonctions d'Inquisiteurs dans les pays où l'Inquisition n'est pas établie, d, 298 & fuiu. & spécialement à l'égard des Rois. Ibid.

Inquisition de Rome. Decret qu'elle prononce contre les Ecrits qui concernent l'autorité des Evêques. b, 312. Elle met à l'Index l'Ouvrage du P. Cellot sur la

Hiérarchie. 324.

Inquistion d'Espagne, censure le Decret de la Faculté de Théologie de Paris contre les Jésuites. 4, 66. Censure le réglement d'études publié par ordre du Général Aquaviva. 371. Condamne un Mémorial pretenté par les Jésuites à Charles II, Roi d'Espagne, contre les préendus Jansénistes des Pays-Bas. 6, 55.

Matelle, Infanté, fille de Philippe II, Roi d'Espagne, héritiere des Pays-Bas, prévenue par les Jésuites contre le Clergé Anglois. a, 359.

Hambert (Nicolas), Docteur de Sorbonne; donne son avis pour le silence dans l'affaire de Petrus Aurelius. b, 313 & suiv.

Isles Britanniques. Comment les Jésuites y ont été reçus. c, 217. Voyez Angleterre. DES MATIERES. 433 Italie, région de l'Europe. Comment les Jéfuites y ont été reçus. c, 220 & Juiv. Plaintes qui s'y élevent contre eux. a, 206. Revers qu'ils y éprouvent. c, 68.

K.

KELISSON (....), Président du Collége des Anglois à Douai. Traité qu'il compose sur la Hiérarchie. b, 298 & suiv.

Keller (Jean), Jésuite. Libelles qu'on lui attribue. b, 222 & su'v.

Kn.k ( Elouard ), Vice - Provincial des Jétuites en Angleterre, attaque le Traité de Keliffon fur la Hiérarchie. b, 298 & fuir.

L,

L ABBÉ (Marin), Evêque d'Héliopolis ; persecuté par les Jésuites. b, 369.

Ladislas-Sigismand, Royde Pologne, oblige les Justines de Cracovie de fermer leurs. Ecoles. b, 118 & suiv.

Lager (le Pere), Recteur des Jésuites de Borde ux; réponse qu'il fa taux Maire & Jurats. c, 233.

Jurats. c, 233.

Lainez (Jacques), roisiéme Disciple d'Ignice. a, 13, Pénétre à la Cour de l'Empereur Charles-Quint. 25, Ouvre aux
Jétuites l'entrée de l'Espagné. 26. Ignace l'envoye au Concile de Trente. Ibid.
Il y est accusé de Pélagianisme. 19. Se
fait nommer Vice-Général après la mort
d'Ignace. 85. Sa conduite dans ce poste.
Bid. & fuir, Il est étu Général. 87. Ex-

plication qu'il donne aux Constitutions, spécialement en ce qui concerne les Etudes. 90. Il ose accuser d'en eur le Cardinal de Lorraine dans une des Congrégations du Concile de Trente. 91. Attaque l'autorité Episcopale, & concentre toute l'autorité Ecclésiastique dans la personne du Pape. 92. Prend ouvertement défense des abus de la Cour de Rome. 94. Reproches que lui fait Hervet dans fa Lettre à Salme, on. 96. Il vient à l'Af-Comblée de Poissi, & y prend les intérêts du Pape. 121 & suiv. Y fait recevoir sa Société. 122 & suiv. Fait donner aux Jéfuites le Séminaire Romain à Rome. 194 & luiv. Samort. 170. Il acheve de former le plan de sa Société conça par Ignace. c, 291. Ses entreprises contre la doctrine de l'Eglise. d, 127 & suiv.

Lainez (....), Jésuire, Evêque de Saint Thomé de Meliapur, trompe les Jésuites qui l'écoutent. c, 64. d, 167 & Suive de Laleu (François), Docteur & Professeur en Théologie à Douai, opposé aux Jé-

fuites. c, 4+ & 51.

Lambert (Pierre de la Motte), Evêque de Beryte, persécuté par les Jésuites. 356, 361, 368.

Lambert (le Pere), Jésuite, obligé de se rétracter publiquement à Orléans. b. 423.

Lami (François), Jésuite. Voyez Amicus. Lamorman (le Pere), Jésuite, Confessour de l'Empereur Ferdinand, II approprie à . sa Société les plus riches Bénéfices de l'Allemagne. b, 341 & fuiv.

DES MATIERES. Langres, Vile de Champagne, Les Jésuites entreprennent de s'y établir. b , 153. Démeles qu'ils y eurent avec l'Eveque. 286. Languedoc . Province de France avec Parlement. Les Jésuites restent dans le ressort de ce Parlement, malgré leur bannissement. a, 304. Ils y é oient soutenus par les Ligueurs. 306. L'Edit de leur rappel leur permet d'y demeurer. 441.

Languet (Jean - Joseph), Archevêque de Sens. Sa conduite à l'égard des Jésuites du

Collège de Sens b, 142.

de Lanuza ( Jean Baptiste de Sellan), Dominicain, successivement Evêque d'Albarazin & de Balbastro, applique aux Jésuites une Prophétie de Sainte Hildegarde. a, 72. Supplique qu'il présente au Roi d'Espagne. 398. Autre à Paul V. Ibid.

Laon, Ville de Picard e. Les Jésuites s'y

introduisent. c,34 & Suiv.

Lemoine (le Pere), Jésuite. Voyez le Moine. de Lemos (Thomas), Dominicain, soutient la cause des Dominicains contre les Jéfuites dans les Congrégations de Auxiliis. a,393.

Leomelius, nom supposé de Jean Floyde,

Jésuite. b , 309.

Leopold, Ville de la Russie Polonoise. Les Jésuites veulent y ériger leur Collège en Université. c , 77 & Suiv.

Lessius (Leonard), Jésuite, Professeur à Louvain. Ses Thèles censurées. a, 376 & fuiv.

Lettres PASTORALIS OFFICII de Clement XI. d . 174.

Stetres-Paientes: les premieres accordées aux Jéthires par Henri II, pour leur étabilifiement en France. 4, 38 & Fuir. Euftache du Bellai en tire un motifcontre eux. 53 & fuir. Lettres-Patentes en forme d'Edit qui leur font accordées par Henri IV, pour leur rétablifiement en France. 440 & fuir.

Liege, capitale du cercle de Westphalie. Les Jésuites usurpent le Séminaire de cette Ville. C. 52 se suiv.

Ville. c, 52 & Juiv. de Ligny ( . . . ) , Professeur de Philosophie du Collège Royal de Douai. Son démélé avec les Jésuites. c, 43 & Surv Exilé. 51. Ligue, pa ti qui se forma en France, sous prétexte de défendre la Religion Catholique contre les Calvinistes. Les Jésuites en sont l'ame. a, 238 & Suiv. Premiere Ligue à Toulouse. 238 & d, 328. Grand nombre d'autres en différentes Provinces. a, 238 & fuiv. Leur réunion forme le grand corps de la Ligue. 239. Avec que le facili é les Toulousains y entrerent. d, 328 & Juiv. Traité de la Ligre. a. 239 & fuiv. Serment par lequel on juroit de fe conformer à ce Traité. 240. Henri III, entreprend de dissiper ce te conspiration. Itid. Les Jésuires veulent l'engager à l'autorifer. 241. Ils animent contre lui diverses Cours de l'Europe. 243 & suiv. Ils procurent le Traité de Philippe II avec les Guises. 244. Ils veulent faire passer la couronne sur la tête du Cardinal de Bourbon. 245. Par is devient le centre de la Ligue, dont le conseil se tient chez les

DES MATIERES. Jesuites. 247 & Suiv. Henri III est affasfiné par Jacques Clement, émissaire des Ligueurs. 249. Les Ligueurs animés par les Jésuites, refusent de reconnoître Henri IV. & fe soulevent contre lui. 250 & fuiv. Sixte V envoie en France le Cardinal. Cajetan affisté de deux Jésuites pour faire élire un autre Roi, 251. Les Jésuites disposent des Fanatiques à attenter à la vie du Prince. 252. A tentat projetté contre Henri IV par Barriere à l'instigation du Jésuite Varade. 253 & suiv. Réduction de Paris sous Henri IV. 255. Les Jésuites & les Capucins refusent de lui prêter serment. 259 & Suiv. Comment les Jélintes se justifient sur le fait de la Ligue. 281

& fuiv.
Limoges, Capitale du Limosin, dans le reffort du Parlement de Guienne. Les Jésuites n'en sortient point au tems de leur
bannissement; & au tems de leur rappel,
il leur fut permis d'y rester. a, 44r perms

de Lionne (Artus), Evèque de Rosalie, perfécuté par les Jesuires. b , 368.

Lifonne, Capitale du Portugal. C'eft là que les Jétuites eurent leur premier établifiement. a, 1 & Julie. C'eft-là que fur publié le Livre de Molina. 370. C'eft de-là que partent les premiers coups du tonnerre qui menace la Société des Jétuires d, 3177.

Lister (Thomas), Jésuite, Auteur d'un Li-

belle diffamatoire. a, 348.

Livourne, ville d'Italie, refuse de recevoir les Jésuites chassés de Portugal. c, 68. Loriot (le Pere), Jésuite : Sentence du Châtelet contre lui, au sujet d'une Imprimerie clandestine. b, 199.

de Lorraine (Charles), Cardinal, Archevêque de Reims, obtient les Lettres-Patentes de Henri II pour l'établissement des Jéfuites en France. a, 38. Est accusé d'erreur par Lainez au Concile de Trente. 91 & fuiv.

de Lorraine (Louis), Archevêque de Reims, v introduit les Jésuites. a. 493 & suiv.

de Lorraine (François-Armand), Evèque de Baieux, Censure qu'il prononce contre quelques erreurs des Jésuites, b . 482 & 514.

Louail (Jean), Prieur d'Auzai. Son Hiftoire de la Constitution Unigenitus. c, 118 & luiv.

Louis XIII, Roi de France. Ce fut pendant sa minorité, que les Jésuites entrerent en plein exercice de leur Collège de Clermont par Arrêt du Conseil. b, 16 & suiv. On abuse de son nom contre ses intérêts. dans l'affaire de Santarel. b, 249.

Louis XIV, Roi de France. Sa religion est successivement surprise par le P. Annat; c, 108 & suiv. par le P. de la Chaize: 114 & Juiv. par le P. Tellier. 117 & Juiv. Ses Lits de justice dans l'affaire du Formulaire. 108. Il veut donner la paix à l'Eglise, 109 & suiv. Il est indigné de la fourberie de Douai. 49. Il veut que l'on ménage les Jésuites dans l'affaire du Pere. de Jouvanci. 21 & fuiv. Déclaration qu'il

DES MATTERES. 439

donne le 16 Juillet 1715 fur les prétentions des Léfuires aux biens de leurs familles. a, 474 & Juiv. On prétend qu'il fut aggrépé aux Léfuires. c, 240 & Juiv.

milles. a., 474 & Juiv. On prétend qu'îl fut aggrégé aux Jécuites. c., 340 & Juiv. Louis XV. Roi de France. Déclarations pat lesquelles il renouvelle la loi du filence imposé sur des matieres qui ne peuvent être agricés sans nuire également au bien de la Religion & de l'Etat. c., 121 & Juiv. Attentat commis sur la personne. 278 & J. Louvain, ville du Brabant. Quelques Jésüctes obligés de sortir de Paris, s'y retirent. a., 37 & 73. Etablisment de Jésuites dans certe Ville. 180 & Juiv. Voyez Université & Faculté de Théologie de Louvain Luthéranisme, shérésic. Les Jésüites le tolerent de maniere qu'on peut être Luthérien & Jésüite. d. 34. Fait que l'on aportende de l'aux de l'entre de Maniere qu'on peut être Luthérien & Jésüite. d. 34. Fait que l'on aportende maniere qu'on peut être Luthérien & Jésüite. d. 34. Fait que l'on aportende de l'entre de l

rien & Jésuite. d, 284. Fait que porte en preuve, c, 345 & suiv.

Lyon, Capitale du Lyonnois, Les Jéluices refusent à deprêter serment à Henri I V. 2 a, 260. Le Corps de Ville veut donner la Principalité de son Collége à Porsan Extendité de la Société. 298. Avis donné à cette occasion aux habitans de cette Ville par M. Marion, Avocat Général. 330. Les Jésuite vy son térablis par l'Edit de 1602. 441.

M.

MACAO, ville de la Chine, où les Jéfuites retiennent l'Evêque de qui les Miffionnaires du Japon reçoivent l'Ordination. b, 358. TABLE

Madruce (Louis), Cardinal, Evêque de Trente. Conférences tenues en sa présence au sujet du livre de Molina. a, 390 & Suiv. Sa mort. 391.

Maigrot (...), Evêque de Conon, perfécuté par les Jésuites. b , 368. Condamne

les Cultes idolâtres. d , 163 & fuiv. de Maillanne ( ... ), Bailli de Metz & Conseiller d'Etat du Duc de Lorraine à Nanci. Lettre qu'un Jésuite lui écrit. a , 418.

Mailleans (le Pere), Jésuire, Confesseur de Louis XIII , excite ce Prince contre le Livre de Petrus Aurelius. b, 313 & Suiv.

de Mailli (François), Archeveque de Reims. La Faculté de Théologie de Reims lui dénonce inutilement plusieurs propositions des Jésuites. b , 514.

Maisons des Jésuites : le Général en a la furintendance. d, 40 & fuiv.

le Maire (....), Docteur de Sorbonne; prend la défense des Censures prononcées contre les fausses maximes des Jésuites sur

l'Episcopat. b, 309. Maius ou Maggio (Lorenzo), Visiteur des Jésuites, sollicite leur rappel en France.

a , 418 6 Juiv. Malabar, côtes d'Asie. Les Jésuites y favorisent les cérémonies superstitienses & idolatres. c, 59. d, 281 & Juiv. Voyez Céré-

monies superstitieuses & idolatres. Malaurette (le Pere), Recteur des Jésuites à Nevers, bon Ligueur. a, 268.

Maldonat (Jean ) . Jefuite , follicite l'Eveque de Bazas en faveur de sa Société. a. 205. S'éleve contre l'immaculée Conception

DES MATIÈRES. 441: tion de la Vierge, & soutient que les ames ne restent dans le Purgatoire que dix ans. 223 & fuiv. Obligé de quitter l'aris, il va à Bourges. Ibid.

Malitourne (....), Bénédictin de la Congrégation de S. Maur, pourvû du Prieuré de Davron usurpé par les Jésuites.c, 40.

de la Malle (...), Dame demeurante à Bordeaux : fondation qu'elle fait chez les Jésuites. d, 250 & suiv.

Malpaix (....), Chanoine de S. Amé à Douai, opposé au Jésuites. c, 44. Exilé.

Malpaix (...), Curé de Brillon en Flandres, banni. c. 51.

Mamachi (le Pere), Jésuite, réprimé par le Parlement de Rouen. c, 27 & suiv.

Mandarins : les Jésuites en prennent l'habit.

Mandians (Religieux): les Jésuites participent à tous leurs priviléges. d, 194 & suiv.

Mangor (Anne), Seigneur de Villarceaux, Maitre des Requêtes, favorise l'intrusion violente des Jéstices au Collége du Mans à Paris, b, 213.

Manriquez (...), Evêque d'Albula, Grand Inquisiteur, disposé à condamner le Livre de Molina, meurt. a, 387 & suiv.

Manuale Sodalitaris, Livre Jésuitique dénoncé au Parlement. b, 44.

Marais (Louis), Docteur, s'éleve contre le Livre d'Amadæus Guimenæus. b, 508.

de Marca (Pierre), Archevêque de Toulouse, qui fut l'ame de l'Assemblée de Tome IV. V 442 TABLE

1655, favorise de tout son pouvoir les Jésuites. c , 105. de Marcilly ( .... ), Docteur de Sorbonne .

livré aux Jésuites. b , 418 & Suiv.

Marescot (Michel), Recteur de l'Université de Paris, assigné par les Jésuites, choisit Etienne Pasquier pour défendre la caule de l'Université. a . 148 & suiv.

Marguerite, Archiduchesse d'Autriche, Gouvernante des Pays - Bas, fait recevoir les Jésuites dans ses Etats de Brabant, a. 180.

& fuiv.

Maria (le Pere), Jésuite, contre lequel l'Archevêque de Bordeaux fut obligé de févir. b , 431, Peut-ctre le même que celui qui se révolta contre l'Evêque d'A-

gen. 472 & Suiv.

Mariana, (Jean), Jésuite, s'éleve contre le Livre de Molina. a , 382. Son livre féditieux, De Rege & Regis institutione, condamné au feu. b, 12 & suiv. Son Ecrit des défauts du Gouvernement des Jésuises. d, 93 & fuiv. On y trouve une réflexion bien remarquable dans les circonf-

tances présentes. 94 & suiv.

Marie de Medicis, Reine de France, Régente pendant la minorité de Louis XIII in son fils, accorde aux Jésuites des Lettres Patentes pour le plein exercice de leur Collège de Clermont à Paris. b, 16 & suiv. Favorife les Jésuites contre le Syndic Richer. 53. Se plaint de la conduite du Parlement fur le livre de Bellarmin. 55 & fuiv. Ecoute les plaintes des Jésuites contre la Faculté de Théologie de Paris, & témoiDES MATIERES. 445 gne enfuire sa datisfaction de la conduite de cette Faculté, 47 & Fuju. Fait évoquer au Conseil les affaires des Jésuies Hercau & Bauni. 399. Arrêt qu'elle fait rendre par le Conseil en ménageant les Jésuies, 401 & fuiv. Elle fait donner ordre à M. Arnauld d'aller se justifier à Rome. 416 & fuiv. Sous su Régence, les Jésuies difposent à leur gré des Arrêts du Conseil. 413 & fuiv.

Marie - Therese d'Autriche, Impératrice, Reine de Hongrie, enseve aux Jésuites l'empire qu'ils exerçoient sur l'Université de Vienne en Autriche. c, 68 & suiv-

de Marillac (Gabriel), Avocat Général au Parlement de Paris, s'oppose à l'enregiftrement des Lettres Patentes en faveur des Jétuites. a, 39 & 41. b, 197.

Le Marillac (Michel), Garde des Sceaux de France, reçoit mal le Recteur, & lui impose silence devant le Roi. b, 26% & suiv.

Marion (Simon), Avocat Général au Parlement de Paris. Son difeours contre les Jéfuires. a, 299 & fuiv. b, 197. Ce qu'il pensoit de l'Arrêt de 1564 qui appointoit l'affaire. 172 & fuiv.

Marmion (Nicolas), Ex-Jésuite, Curé dans le Diocète de Sens. Mémoire de M. Gillet dans une cause qui concerne la succesfion de ce Curé. c, 200 & suiv.

de la Marteliere (Pierre), Avocat, prend la défense de l'Université contre les Jésuites, b, 25 & suiv. Son plaidoyer pour l'Université. 27 & suiv. Ce plaidoyer est résuté DES MATIERES. 445 fort. b, 257. Remontrances qu'il addresse

à Louis XIII. 264 & Suiv.

de Mesme (Jean-Antoine), premier Président au Parlement de Paris. Sa conduite dans l'affaire du P. de Jouvancy. c, 21 & fuir.

au Mefnil (Jean-Baptiste), Avocat Général au Parlement de Paris. Ses conclusions fur les legs de Guillaume du Prat, en faveur des Jésuites, a, 118, & sur les ordres de la Cour pour la réception des Jésuites, 13, 3, on discours tendant à l'exclusion des Jésuites. 161 & suiv. b,

du Mesnil (...), Avocat, peut-être le même que le précédent, plaide pour l'Hôpital de Clermont contre les Jésuites. a,

128 & Juiv. 215 & Juiv.

Meurtre. Les Jésuies permettent de tuer quiconque peut nuire. 1, 292 & Juiv. Ils étendent jusqu'aux tétes Couronnées cette doctrine meurtrière. 293 & Juiv. Attentats dont ils sont accusés, ou même convaincus. 194 & Juiv.

Mezzabarba ( . . . . ), Légat à la Chine, persécuté par les Jésuites. b, 369. d, 169

& fuiv.

Migazzi (....), Archevêque de Vienne en Autriche; Mémoire qu'il envoye au Pape pour se justifier contre les accusations des Jésuites. c., 70 s fuir.

Milan, Ville d'Italie. Les Jésuites sont chassés du Séminaire & des Colléges de

ce Diocèse. a, 192.

Ministre du Général des Jésuites. d, 334 V iij

TABLE

Miromenit (....), Intendant de Champagne, entreprend d'établir les Jésuites à Troyes. b. 246 & Suiv.

Miron (Robert), Président aux Requêtes

du Palais, préside à la Chambre du Tiers-Etat aux Etats de 1615, & en cette qualité répond au Cardinal du Perron. b. 73. M'ron (Charles), Eveque d'Angers, décré-

té d'ajournement par le Parlement de Paris. b , 234

Missions des Jésuites chez les Infidéles. Caractère de la Mission de Xavier aux Indes. a, 17 & suiv. Eustache du Bellai se sert de cette destination particuliere des Jésuites, pour s'opposer à leur établissement en France. 52 & 56. Conduite qu'ils tiennent dans leurs Missions. c , 58 & Suiv. Comment ils travaillent à la conversion des infi éles. 86 & suiv. Le Général a la furintendance de leurs Missions. d, 42 & f. Elles sont pour eux une source féconde de richesses. 266 & fuiv.

Missions des Jésuites dans les Etats Catholiques : à quoi elles se réduisent. c . 247. Missions étrangeres : Communauté d'Ecclé-

fiastiques destinés à cette œuvre. Leurs Ecrits contre les Jésuites. c . 60. Ils sont accufés de Jansénisme par les Jésuites. 127 & Juiv. Lettre qu'ils adressent à Cle-

ment XI. 130.

Moïa (Mathieu), Jésuite, Confesseur de la Reine douairiere d'Espagne, Marie-Anne d'Autriche, couvert sous le nom d'Amadæus Guimenæus. b , 508 & Suiv. Publication de son Ouvrage, Ibid. c. 107 DES MATIERES.

& fuiv. Triple condamnation de ce Livre à Rome par Alexandre VII, Clement X & Innocent XI. d, 154.

le Moine (Pierre), Jéfuire, publie un Manifeste apologétique pour la doctrine de fes Confreres. b , 404 & Suiv.

le Moine (Pierre), Chanoine de S. Martin de Tours, fait une fondation en faveur

des Jésuites. c. 6. le Moine le Pere), Jésuite, dont la doctrine a été censurée par M. de Caylus,

Evêque d'Auxerre. b , 516.

Molina (Louis), Jésuite. Origine de son fysteme. a, 91 & 367. Publication de son Livre. 370 & Suiv. Molina est obligé de comparoitre devant le Tribunal de l'Inquifition de Castille. 386. Son affaire est évoquée à Rome, 387, où elle devient l'objet des Congrégations de Auxiliis. 390 & Suiv. La publication de la Bulle dressée contre sa doctrine, demeure suspendue. 397 & Suiv. Son système proposé & soutenu au mépris de la doctrine de l'Eglise. d, 133 & Suiv. Défendu par les Jésuites au mépris de Clement VIII & de Paul V. 148 & Juiv. Voyez l'Article suivant.

Molinisme. Dès 1558, Lainez le projettoit, & avoit en vue de le substituer à la doctrine de S. Thomas, a, 91. Son origine. 91 & 364 & suiv. Principe du Molinisme dans le réglement d'études dressé par l'ordre du Général Aquaviva. 367 & Suiv. Publication du Livre de Molina. 370. Les mêmes principes dans les Thèses de V iv

Leffus & d'Hamelius. 375 & Juiv. Soulevement contre le Livre de Molina. 382 & Juiv. L'affaire est portée au Tribunal de l'Inquisition de Cassille. 385 & Juiv. Elle estévoquée à Rome. 387. & J. Examinée dans les Congrégations de Auxilis sous Clement VIII, 390 & Juiv. & sous Paud V. 395 & Juiv. Projet de Bulle dressée contre la doctrine de Molina. 396 & Juiv. La publication de cette Bulle demeure sospendue. 397. & Juiv. Silence imposé fur cette matiere. Ibid. Molinisme foudroyf par Jansénius dans son Augustinus: delà la haine des Jésuites contre ce Livre & contre son Auteur. c., 101.

Monarchie universelle à laquelle tend PInfitut des Jétüites. a, 2. Le gouvernement de la Société eff foncierement Monarchique. 21 E fuiv. Les priviléges qui lui sont attribués, ne tendent à tien moins qu'à lui sont metre tour l'univers.
23. Le Hôtire de la Société depuis sa maissance, justifie la Vérité de ce plan. c, 230 E f. L'Analyse des Constitutions & priviléges de la Société, en fournit une seconde preuve. 230 E fuiv. Observations sur la Monarchie universelle des Jétüites, d, 336 E fuiv. Voyez Jétüites.

de Montgaillard (Pierre Jean - François de Percin), Evéque de Saint-Pons, écrit à Innocent XI, contre la morale relâchée. t, a & Juiv. Les Jésuites se soulevent contre lui. 4 & Juiv. b, 480.

Montheleon (...), Syndic de la Faculté

DES MATIERES. 449 de Théologie de Paris, obligé d'abdi-

quer le Syndicat. a, 296.

de Montholon (Jacques), Avocat, prend la défense des Jésuites contre l'Université. b, 21 & sur. Il plaide pour les Jésuites. 26. Plaidoyer qui lui est attribué par eux. Ibid. & suir.

de Montigny (....), Prêtre de la Communauté des Missions Etrangeres: piéces précieuses qu'il avoit remises à l'Auteur des Anecdotes de la Chine. c, 60.

Montpellier, Ville de Languedoc. Les Jéfuites s'introduisent dans l'Université de

cette Ville. c, 30 & Suiv.

de Montperat (...), Archevêque de Sens, léve l'interdit prononcé contre les Jéfuites par M. de Gondrin son prédéces-

feur. b, 453.

Morale relâchée, proposée & soutenue par les Jéslites au mépris de la dostrine de l'Eglise, d, 134 & suiv. malgré les censures d'Alexandre VII, 173 & suiv. d'Innocent XI. 159. Elle a pour objet d'attirer à eux la multitude. 289 & suiv. Voyez Cafusses.

Morao (le Pere), Jésuite. Voyez Mourao. Moravie, Province d'Allemagne. Les Jésui-

tes en sont chaffes. b, 101.

Morel (....), Docteur, nommé Examinateur des Provinciales. b, 502.

Moscovie, grande région de l'Europe. Entreprise des Jésuites dans cette contrée. a, 331 & Suiv.

Moscou, capitale de la Moscovie. Les Jéfuites s'y font donner une grande maison, V v

TABLE d'où ils sont chassés. a, 332.

du Moulin (Charles), Doyen des Avocats au Parlement, Conseiller du Roi & de l'Empereur. Sa confultation contre les Jésuites. a, 153 & suiv.

Mourao (le Pere ), Jésuite, instigateur d'une conspiration à la Chine. c, 273. Traite d'entreprise impie le Decret de Clement XI contre les idolâtries Chinoises. d . 271.

du Moustier (....), Recteur de l'Univerfité de Paris, dénonce au Parlement les maximes abominables du Jésuite Hereau. b. 388 & fuiv. & celles du P. Bauni. 396 & fuiv. Eloges qui lui sont donnés par M. de Gondrin, Archevêque de Sens.

Muneau, Ville dans la Souveraineté de Bouillon. Cruauté que les Jésuires y commettent. c, 35 & Juiv.

Mush (Jean), Prêtre Anglois du Séminaire de Rome, écrit pour la défense des Prêtres d'Angleterre, a. 259 & Suiv.

## N.

N ADAL (Jerôme), Vicaire du Général des Jésuites, sous leur Patriarche Ignace. a, 84.

Nantes , Ville de Bretagne. Les Jésuites s'v introduisent. c, 10 & suiv.

Naples, Ville & Reyaume d'Italie, refuse de recevoir les Jésuites chassés de Portugal. c , 68.

Nazia, Ifle de l'Archipel : troubles que les

Jésuites y excitent. c, 66.

Nercassel (Jean), Archevéque d'Utrecht, sous le titre d'Evêque de Castorie, traversé par les Jésuires. b, 331 & suiv.

Nevers, capitale du Nivernois. Les Jétuites y sont introduits. a, 267 & suiv.

de Nevers (Louis de Gonzague), Duc, intervient pour les Jésuites dans leur procès contre l'Université. a, 267 & suiv.

de Neufville (Charles) d'Alincourt, Ambassadeur de France, auprès de Paul V. a.

bassadeur de France, auprès de Paul V. a,

Nicolai (Jean), Dominicain, Docteur nommé Examinateur des Provinciales, b, 502. Nicole (Pierre), Théologien, contribue aux Ecrits des Curés de Paris contre la Morale relâchée. b, 493. Notes qu'il a compotées fur les Provinciales sous le nom de Wendrock, 500. Pourfuites des Jétütes contre cet ouvrage au Parlement de Bordeaux. Ibid. & fuir. Il écrir la lettre que les Evéques de Saint-Pons & d'Arras adresserent à Innocent XI contre la Morale relâchée. c, 3.

de Noailles (Louis-Antoine), Cardinal, Archevêque de Paris, révoque les pouvoirs accordés aux Jésuires. b, 478 & Juiv. Devient odieux au P. Tellier Confesseur de

Louis XIV. c, 117.

Noceti (le Pere ), Jésuite: étranges menaces qui lui sont attribuées. d., 320. Il a avoué le crime des Conjurés Portugais dont le Pere Favre entreprend l'Apologie. 323 & suiv.

Norbert Parisot, Capucin. Ses Mémoires. c,

TABLE

60. Ses Lettres Apologétiques. 62 & fuiva Noris (Henri ), Cardinal, de l'Ordre des Augustins, calomnié par les Jésuites, justifié par Innocent XII. d, 162, 175, 186 & fuiv.

Nôtres: qui sont ceux que les Jésuites nomment ainfi. c, 293.

Nouet (le Pere), Jésuite, invective publiquement contre les Prélats approbateurs du Livre de la fréquente Communion. b

Nouvelles Ecclésiastiques, suite de l'Histoire de la Conflitution Unigenitus. c, 119.

Nuno (Didace), Dominicain, combat quelques propositions de Molina. a, 383 & fuiv.

OBEISSANCE aveugle au Général: c'est le premier engagement qui constitue le Jésuite, même avant qu'il ait prononcé aucuns vœux. c, 350 & suiv.

Obeiffance au Pape, objet du quatrieme vœu des Profès, qui forment la quatriéme classe des Jésuites: en quoi il consiste, & à quoi

il se réduit. c, 420 & suiv.

Office divin : les Jésuites s'en tiennent exempts; Eustache du Bellai tire de-là un motif contr'eux. a, 52 & 55. Ils refusent de le célébrer. 87. Ils font même un Decret portant qu'ils ne doivent point prier en commun. 89. Un des priviléges de leur Institut est de ne point pratiquer ce saint exercice. d , 125. Ils résistent sur ce point aux Papes Paul IV & Pie V. 146 & Juire

DES MATIERES. Officiers de la Société des Jésuites. d, 31 &

fuiv. Ils sont tous sous la dépendance du Général. 35. & suiv.

Olier (Jean-Jacques), Curé de S. Sulpice à Paris, s'intéresse aux Missions du Canada. b , 345 & Suiv.

Oliva (Jean-Paul), Général des Jésuites, fait l'éloge de l'Apologie de la Morale des Jésuites publiée par le P. Fabri. d.

152 & fuiv.

Opstraët (Jean), Théologien. On lui attribue la réfutation d'un Mémorial présenté par les Jésuites à Charles II Roi d'Espagne contre les prétendus Jansénistes des Pays-Bas. c, 55 & Juiv.

Oracles de vive voix, grande ressource des Jésuites, pour se donner des priviléges fans bornes. d, 224 & Juiv.

d'Orange (Guillaume IX de Nassau) , Prince, affaffiné à l'instigation des Jésuites. c,

Oratoriens, Clercs Réguliers, supplantés à Liége par les Jésuites. c, 52 & Juiv.

Ordres Religieux. L'Institut des Jésuites, dès sa naissance, est réputé leur porter préjudice. a, 63. Il est regardé comme capable de renverser l'ordre Monastique. 64. Il artaque directement leurs droits. 131. Les Jésuites n'ont-ils rien entrepris contre les autres Ordres Religieux depuis l'Edit de 1603 ? c , 183 & fuiv. Les Jésuites ont les priviléges de tous les Religieux Mandians ou non Mandians. d, 194 & Juiv. Les priviléges de tous ces Ordres Religieux ne peuvent préjudicier à la Société, en TABLE

forte que dans la concurrence elle en jouit

seule. 227 & Suiv.

Ordres Mandians, interviennent tous quatre en faveur de l'Université de Paris contre les Jésuites. a, 150. Voyez l'article précédent.

Orléans, capitale de l'Orléanois: les Jésuites s'y établissent. b, 180 & Suiv.

d'Orleans (Gaston - Jean - Baptiste), Duc;

sollicite la levée de l'interdit prononcé par l'Evêque d'Orléans, contre le P. Craffet Jésuite. b, 423.

Orfi (Augustin), Dominicain, Cardinal. Son Apologie de Pierre Soto. c, 95. Ortiz ( ...), protecteur des Jésuites à Al-

cala. a , 32.

d'Offat (Arnaud), Cardinal, Evêque de Rennes, & ensuite de Baïeux, chargé des affaires de Henri IV à Rome. Lettre que . Henri IV lui écrit touchant les Jésuites. a, 419 & Suiv. Ce qu'il pensoit des Jésuites. 426 & Juiv. Sa mort. 428.

## P.

PACHECO (Pierre), Cardinal, Evêque de Siguença, nommé par Paul IV pour assister en son nom à l'élection du Général des Jésuites après la mort d'Ignace. a,

Padilla (le Pere), Jésuite, désenseur de

Molina. a , 384.

Padoue, ville d'Italie: les Jésuites veulent ruiner son Université. a, 408 & Suiv. Le Sénat les réprime. 409.

DES MATIERES.

Paix de Clement IX. c, 109 & Suiv. de Palafox (Jean), Evêque d'Angelopolis

dans le Mexique, persécuté par les Jéfuites. b. 350 & fuir.

Palazol (le Pere), Jésuite Mémorial qu'il présente à Charles II Roi d'Espagne au nom du Général de la Société. c, 55 & fuiv.

Palu (...), Evêque d'Heliopolis, persecuté par les Jésuires. b, 356, 363, 368. Pape, premier Vicaire de J. C. Les Jésuites entreprennent fur fes droits , & manquent au vœu qu'ils lui font. Eustache du Bellai tire de-là un motif contr'eux. a, 51 & 55. Lainez veut concentrer toute l'autorité eccléfiastique dans la personne du Pape. 92. Il lui attribue le pouvoir de diffenfer de toutes loix. 95. En quoi confiste & à quoi se réduit de la part des Jésuites leur vœu d'obéissance au Pape. c, 420 & Suiv. Indépendance des Jésuires à l'égard des Papes, d, 136 & Suiv. prouvée par leur Institut, 141 & Suiv. & par leur conduite. 144 & Suiv.

Paraguai, province d'Amérique. Conduite que les Jésuites y ont tenue. c, 67. Esclavage où ils tiennent les naturels de ce pays.

A 268.

Pardo (Philippe), Archevêque de Manille; perfécuté par les Jésuites. b, 355.

Paris, capitale de la France, est en quelque forte, le berceau des Jésuites. a, 12 6 35. Premiers disciples d'Ignace envoyés à Paris. 37. Autres sous la conduite de Viole. Ibid. & Suiv. Lettres-Patentes de Henri II pour l'établissement des Jésuites à Paris; 38 & suiv. Voyez Parlement, Université & Facultés de Théologie, de Droit, de Médecine & des Arts, de Paris.

Paris (...), Evêque d'Orléans: sa conduite dans le démêlé qui s'éleva entre les Sulpiciens & les Jésuites. b, 185 & Juiv.

Parlemens: cours de justice. Les Jésuites en

font ennemis. c, 241.

Parlement de Paris, s'oppose à l'enregistrement des Lettres-Patentes de Henri II en faveur des Jésuites. a, 39 & suiv. Ordonne qu'elles seront communiquées à l'Evêque de Paris & à la Faculté de Théologie. 45 & 47. Lettres-Patentes de François II, sur lesquelles le Parlement, vû l'avis de la Faculté de Théologie, ordonne que l'Evêque de Paris soit de nouveau consulté. 100. Ordre qui lui est adressé sous le nom de ce Prince. 103 & Juiv. Lettre que Catherine de Medicis lui écrit. 105 & fuiv. Lettres-Patentes de Charles IX . fur lesquelles le Parlement renvoie les Jésuites à l'Assemblée prochaine du Clergé. 117. Arrêt du Parlement qui, vû l'Acte de l'Assemblée de Poissy, pour la réception des Jésuites, ordonne l'enregistrement de cetActe aux conditions qui y font contenues. 124 & Suiv. Observations sur cet Arret. 129 & Juiv. Les Jésuites présentent Requête au Parlement en 1564 pour être reçus dans l'Université. 147 & fuiv. Le Parlement ordonne que les Parties soient ouies. 148. Plaidoyer de Verforis pour eux. 154 & fuiv. Plaidoyer de

DES MATIERES. Palquier contr'eux. 156 & fuiv. Discours de M. du Mesnil, Avocat Général. 161 & luiv. Arrêt qui appointe l'affaire. 171. Réflexions de l'Avocat Général Marion fur cet Arrêt. Ibid. & Suiv. Procès que les Jésuites eurent à soutenir au Parlement pour le legs de l'Evêque de Clermont. 211 & Suiv. Arrêt qui intervint fur ce point en 1569. 221. Arrêt sur l'établiffement des Jésuites à Bourges en 1575, 222. Violences que le Parlement éprouve de la part des Ligueurs. 256. Portion tidelle de ce Parlement transférée à Tours. Ibid. Ceux - mêmes qui avoient cédé aux Ligueurs, contribuerent à faire reconnoître Henri IV. Ibid. & Suiv. L'Université présente Requête au Parlement en 1594 pour demander l'expulsion des Jésuites. 262 & Juiv. Le Parlement les oblige de comparoîrre. 269. Plaidoyer d'Antoine Arnauld contr'eux au nom de l'Université. Ibid. & suiv. Plaidoyer de Louis Dollé contr'eux au nom des Curés. 272 & suiv. Plaidoyer de Duret pour eux. 275 & suiv. L'affaire est encore appointée. 277 & suiv. 285. Arret qui les bannit hors du Royaume comme complices de l'attentat de Jean Châtel, 290. Autres Arrêts contr'eux & leurs disciples. 192 & suiv Arrêt qui ordonne l'exécution de celui qui bannit les Jésuites. 297. Autre Arrêt qui ordonne l'exécution du précédent. 299. Discours de M. Marion Avocat Général. Ibid. & suiv. Autres Arrêts contre le Seigneur de Tournon qui protégeoit les Jésuites, 311.

Conflit que les Jésuites excitent alors entre les Parlemens de Paris & de Touloufe 3 14 & fuiv. Par l'Edit de 1603, Henri IV en rappellant les Jésuites, ne leur accorde dans le ressort de ce Parlement que les villes de Lyon & de la Fleche. 441 & 444. Lettre qu'il adresse au Parlement pour accélérer l'enregistrement de cet Edit. 447 & Suiv. Remontrances que le Parlement adresse au Roi. 455 & Suiv. Lettres de justion qui lui sont envoyées. 463 & Suiv. Instances qui y succedent, & qui obtiennent l'enregistrement. 464 & suiv. Arrêt secret qui accompagne cet enregistrement, & qui requiert une Déclaration touchant les prétentions des Jésuites aux biens de leurs familles. 471. Après l'attentat de Ravaillac en 1610, le Parlement ordonne à la Faculté de Théologie de renouveller son Decret contre la doctrine meurtriere des Rois b, 13. Condamne au feu le livre séditieux de Mariana Jésuite. Ibid. Dittére l'enregistrement des Lettres-Patentes accordées aux Jésuites pour le rétablissement de leur Collége à Paris. 21 & f. L'affaire est plaidée contradictoirement. 26 & f. Plaidoyer de Montholon pour les Jésuites. Ibid. Plaidoyer de la Marteliere contre les Jésuites. 27 & s. Discours du Recteur Pierre Hardivillier. 34 & Suiv. Discors de M. Servin, Avocat Général. 36 & Suiv. Ses conclusions. 44 & Suiv. Arrêt qui appointe les Parties, & cependant défend aux Jésuites tout exercice de scholarité dans Paris, à peine de

DES MATIERES.

déchéance de leur rétablissement. 47 & s. Quelles furent les suites de cet Arrêt. 49 & suiv. Arrêt contre le Livre de Bellarmin de potestate Papæ. 55 & suiv. Le Parlement differe de prononcer sur le Livre de Becan. 63. Prononce sur le Livre de Suarès. 67 & suiv. Ordonne l'exécution de plusieurs Arrêts, entre lesquels se trouve celui qui bannit les Jésuites. 75 & suiv. Arrêt du Conseil qui défend au premier Président de signer ce dernier Arrêt du Parlement. 76 & Suiv. Le Parlement s'oppose à l'établissement des Jésuites dans le Collége de Pontoise, 157. Arrêt d'enregistrement des Lettres-Patentes obtenues par les Jésuites en fayeur de leur Collége de Tournon. 188. Lettres de justion à la Cour des Aides de Paris pour une exemption accordée aux Jésuites. 210. Activité du Parlement contre les entreprises des Jésuites. 230 & suiv. Il oblige les Evêques à se retirer dans leurs Diocèles. 232 & suiv. Condamne au feu le Livre de l'antarel 237. Interrogatoire qu'il fait subir aux Jésu tes. Ibid. & Suiv. Déclaration qu'il exige d'eux. 244 & suiv. Il vient au secours de la Sorbonne opprimée par les Moines. 250 & Juiv. Les Jésuites essayent de l'opprimer par des ordres réitérés de la Cour. 253 & J. Il soutient la censure de Sorbonne contre le Livre de Santarel. 269 & Suiv. Remontrances qu'il adresse au Roi, 273. Il supprime l'Histoire de la Société des Jésuites écrite par le P.

de Jouvanci. c, 18 G fuiv. Reçoit la Déclaration des Jétines au fujet du Livre de Bufembaum, 24, Prononce contre les abus qui se song jisses dans les Congrégations, 53. Conduite du Parlement à l'égard des Jésuites au tems de leur établissement en France, 135 G fuiv. depuis cette époque jusqu'à celle de leur expussion, 143 G fuiv. & au tems de leur rappel. 158 G fuiv. Appoint de 1611. 213, C fuiv.

Parlement de Languedoc, seant à Toulouse, en enregistrant la donation faite pour l'établissement du Collége de Tournon, il rappelle les Jésuites aux conditions de l'Acte de Poissy. u, 136. Transféré à Béziers tandis que les Ligueurs dominoient à Toulouse, il rend un Arrêt foudroyant contre les Jésuites. 306 & suiv. Rétabli à Toulouse, il rend un Arrêt contradictoire à celui de Paris touchant le Collége de Tournon. 314 & suiv. Les Jésuites s'étant maintenus dans le ressort de ce Parlement par le crédit des Ligueurs au tems de leur bannissement; Bbtiennent, au tems de leur rappel, la permission d'y refter. 441 & 444. Ce Parlement permet aux Jésuites du Collège de Tournon de jouir des lettres-Patentes par eux obtenues. b. 189. Recoit les Universités de Toulouse. de Valence & de Cahors, opposantes aux Arrêts d'enregistrement de ces Lettres , & fait défense aux Jésuites du Collège de Tournon de prendre titre d'Université. 189 & Juiv. Arrêt qui ordonne l'exécution du précédent, 207, Déclaration que DES MATIERES. 468 les Jésuites présentent devant ce Parlement au sujet du Livre de Busembaum. c,

Parlement de Guienne, féant à Bordeaux, n'avoit point expulfé les Jéfuites hors de son
resson au tems de leur bannissement:
Henri IV les y laisse par l'Edit de leur
rappel. a, 441 & 444. Ils ne présenten
néanmoins cet Edit qu'à la Chambre des
Vacations. 489 & fuir. Ils poursuivent
devant ce Parlement la condamnation des
Lettres Provinciales. b, 500 & fuir. La
Cour empêche le Parlement de juger.

Parlement de Bourgogne, (feant à Dijon, avoit expulsé les Jésuites de son ressort at tems de leur bannissement: Henri IV, par l'Edit de leur rappel, leur permet d'y rentrer. a., 441 & 444. Le Parlement leur accorde l'enregistrement de cet Edit, avant même qu'il fût enregistré au Parlement de Paris 490 & stur.

Parlement de Normandie, séant à Rouen, condamne au feu un Libelle Jésuitique, b, 309. Procede contre le P. Mamachi, Jésuite. c, 27 & suiv.

Parlement de Provence, seant à Aix, s'oppose à l'entier établissement des Jésuites au Collège Royal de Bourbon à Aix b, 165 & suiv. La Chambre des Vacations céde à des Lettres de jussion, 171. Trois Arrêts de ce Parlement au sujet des Jésuites, Ibid. & suiv. Ce Parlement est vexé par les Jésuites en haine du jugement porté contre leur P. Girard. c, 36 & suiv. Arrèt qui dépouille les Jéfuites de la Prévôté de Pignans qu'ils avoient usurpée, 37. Parlement de Bretagne, scant à Rennes, favorable aux Jéfuites contre l'Evêque de Cornouailles, b, 200 & contre l'Evêque de Dol. 201. Procéde contre les Jéfuites à l'occasion des erreurs du P. Andric, 2, 15 G. f. Reçoir la déclaration d s Jéfuites au sujet du Livre de Busembaum, 25. Bannit le Pere de Dessey-Pont, Jésuites, Bid.

& Juiv.

Parlement de Flandres, séant à Douai, recoit l'opposition de la Ville de Douai &
des Religieux d'Anchin, à la venre du
Collége de cette Abbaye livré aux Jésuices
par le Cardinal d'Yorc, qui en est Abbé.
b, 131 & fuiv. Condamne les prétentions
des Jésuives. 135.

de Parme (Alexandre Farnese), Duc, Gou-

verneur des Pays-Bas, y introduit les Jéfuites. b, 125. Parr, ou Parri (Guillaume), fanatique,

envoyé par les Jésuites en Angleterre. a, 320.

Parsonny, ou Parsons (Robert), Jésuite.

Voyez Person.
Pascal (Benoît), Jésuite, cité à l'Officialité

de Pamiers. b. 465.

Pascal (Blaise), solitaire de Port-Royal. Ses Lettres Provinciales. b, 486 & fuiv. Contribue aux Ecrits des Curés de Paris contre la Morale relâchée. 493. Il a composé le cinquiéme. 498. Poursuites des Jéfuites contre les Provinciales au Parlement de Bordeaux. 500 & fuiv. Pau, capitale du Bearn. Les Jésuites s'y établiffent. a. 499.

Paul III, Pape, se rend favorable à Ignace & à ses disciples. a, 19. Approuve l'Institut des Jésuites en les bornant au nombre · de soixante Ibid. Il leve cette restriction. Ibid. & fuiv. Il les comble de faveurs. 26. Il en envoie deux au Concile de Trente. Ibid. Priviléges qu'il accorde aux Jésuites. 34. Méconnoit les abus de l'Institut des Jésuites qu'il approuvoit. d, 86.

Paul IV, Pape, défend aux Jésuites de sortir de Rome pour l'élection du Général après la mort d'Ignace. a. 86. Nomme le Cardinal Pacheco pour affifter en son nom à l'assemblée où devoit se faire l'élection: instructions qu'il lui donne. 87. Il est offensé de leur résistance. Ibid. IL veut réformer l'Institut des Jésuites, mais n'y parvient pas. d, 86. Lainez & sa Société lui résistent. 146.

Paul V, Pape, reprend l'affaire de Molina, & fait tenir les Congrégations de Auxiliis en sa présence. a, 395 & suiv. Suspend la publication de la Bulle dressée contre la doctrine de Molina. 297 & Juiv. Son dé-

mêlé avec la République de Venise, d'où les Jésuites se laissent chasser pour ses intérêts. 398 & Suiv. Il s'intéresse vivement pour leur rétablissement dans les Etats de cette République. 407. Cede néanmoins à l'opposition des Vénitiens. Ibid. Ecrit des Brefs aux Evêques de France, & à la Reine Régente, contre le Syndic Richer. b., 53. Oblige la République de Genes à révoquer un Décret qu'elle avoit publié contre une Congrégation des Jésuites. 97 & suiv. Confirme une Ordonnance de Sasbold, Archevêque d'Utrecht, contre les Jésuites. 221. Acheve de détruire le privilége accordé aux Jésuites pour la Mission du Japon. 359. Rétablit le despotisme du Général des Jésuites. d , 98. Les Jésuites l'insultent, & veulent l'épouvanter. 149 & fuiv.

Pauvreté vouée par les Jésuites : Eustache du Bellai en tire un motif contr'eux. a . 48 & fuiv. 53 & fuiv. Illusion du vœu de pauvreté chez les Jésuites, c. 277 & suiv. d. 252 & suiv. Cette pauvreté illusoire est pour eux une source de richesses. 258 & luiv.

Payen (le Pere), Jésuite, Recteur du Collége de Douai, complice des fourberies

du faux Arnauld. c, 47 & Suiv.

Pays - Bas Espagnols, Provinces méridionales de la basse Allemagne. Comment les Jésuites s'y introduisent. a, 77 & Juiv. 179 & Juiv. c, 218 & Juiv. La légitimité de leur établissement dans ces Provinces

leur

DES MATIERES. 465; leur est contestée. a, 80 & fuiv. 185. c, 218 & fuiv.

Péché Philosophique : doctrine des Jésuites sur ce point condamnée par Alexandre

VIII. d, 161.

Perigueux, capitale du Périgord, dans le reffort du Parlement de Guienne. Au tems de la Ligue, les Jéfuites chaffés de Bordeaux, s'y retirent & la font révolter, a, 350. Ils n'en fortirent point, lorfqu'ils furent chaffés de France; & lors de leur rappel, il leur fut permis d'y rester. 441.

Perrault (Nicolas), Docteur de Sorbonne: on lui attribue l'Ouvrage qui a pour titre, Morale des Jésuites. b, 484. d, 287.

du Perron (Jacques Dayy), Cardinal, Archevêque de Sens, gagné par les Jéluítes, intercéde pour eux auprès de Clement VIII. a, 334. Perfuade à Paul V, de me pas rompre l'accommodement avec les Vénitiens en s'obstinant à exiger le rapel des Jéluítes. 407. Perfecuer le Syndic Richet. b, 52 & fuiv. Son discours aux Etas de 1615.71, 73 & fuiv. Entseprend d'introduire les Jéluites dans l'Université de Paris. 81 & fuiv. Fari par roitre une apologie pour eux. 33.

Person, ou Personny, ou Persons (Robert), Jésnite séditieux, Auteur des troubles d'Ang'eterre. a, 317, 321, 342 & suiv. Pescheur (...), Recteur de l'Université de Paris, favorise les Jésuites. b, 80.

Petau (Denys), Jésuite, l'un des adversaires de M. Arnauld. b, 426.

Tome IV.

Petit-pied (Nicolas), Docteur de Sorbonne : recueil qu'il publie sur l'affaire du P. Jouvanci. c, 18.

Peuple. L'Institut des Jesuites, des la naiffance, est réputé onéreux au peuple. a,

Philippe II, Roi d'Espagne. Lainez négocie le mariage de ce Prince , & ouvre ainsi à sa Société l'entrée de l'Espagne. a. 26 & 77. Lettres Patentes qu'ils prétendent avoir obtenues de lui pour leur établissement dans les Pays - Bas. 77 & fuiv. Comment il recoit leur Requête pour cet établissement. 81 & suiv. Il défend aux Jésuites de se rendre à Rome pour l'élection du Général après la mort d'Ignace. 85. Leve cette défense. 86. Les Jésuites font passer entre ses mains le Royaume de Portugal, 177 & fuiv. Il ne favorise pas leurs desseins sur l'Université de Louvain. 179 & suiv. A quelles conditions il leur permet de vivre dans le Brabant. 182 & fuiv. Il protége les Jésuites contre une flétrissure dont ils étoient menacés en Espagne. 191. Traité qu'il fait avec les Guises par l'entremise des Jésuites. 244. Flotte qu'il envoye contre l'Angleterre, où son parti étoit soutenu par les Jésuites 319 & Suiv. Il fait examiner le réglement d'études publié par le Général Aquaviva. 371. Il en porte ses plaintes à Sixte V. 372. Lettres favorables qu'il accorde aux Jesuires des Pays-Bas. b, 103 & Suiv. Chaire, de Théologie qu'il fonde dans l'Univerfité de Louvain. 104 & Juiv.

Philippe III, Roi d'Espagne, entre dens

une conjuration contre la Reine d'An-

gleterre. a, 323.

Piao, Edit de Cham-hi Empereur de la Chine, qui ferme l'entrée de cet Empire à tous les Missionaires oppossa aux idolâtries Chinoises, Cet Edit est à peu près à la Chine ce qu'est en France, le Formulaire d'Alexandre VII, c'est-dire, destiné par les Jésuites à écarter tous leurs adversaires. b, 370, c, 128 & Juiv. d, 166.

Pichon (le Pere), Jésuite. Son Livre sur la fréquente Communion. b., 515. Avoué & désavoué par les Jésuites. d., 248.

Pie IV, Pape, Bulle qu'il accorde aux Jéfuites, a, 133. Bref qu'il écrit en leur faveur à l'Evéque de Paris. 170. Irrité contre les Jéfuites. 195. Se réconcilie avec eux, & leur donne le Séminaire Romain. 196.

Pie V, Pape: sa Bulle contre Baus. c, 93.
Il yeut réformer l'Institut des Jésuites,
mais n'y parvient pas. d, 86. & 147.

Pigenat (Olon), Recteur des Jésiles de Paris, sollicire en Sorbonne pour sa Société. 4, 227. Devient un des plus ardens Ligueurs. 246. Préside, au Conseil des Seize. 270. Les Jésiles avouent ce fait. 282 & fuiv. Le Parlement en rappelle le souvenir dans ses Remontrances à Henri IV. 448.

Pignans, Prevôté qui se trouve dans le ressort du Parlement de Provence, usurpée par les Jésuites. c, 37.

Xij

TABLE

468 Pinthereau (le Pere), Jésuite, l'un des adversaites de M. Arnauld. b, 426.

Pirot (le Pere), Jésuite, Auteur de l'Apologie des Casuistes. b , 490 & suiv.

de Plaisance (le Cardinal), Légat en France. Voyez Philippe Sega.

de Pleix (Cesar), Avocat au Parlement de Paris, Auteur de l'Anti-Cotton. b. 181. Poissy, Ville de l'Isle de France, où fut tenue l'Assemblée connue sous le nom de

Colloque de Poissy. Voyez Assemblée du Clergé de France à Poissy.

Poitiers, capitale du Postou. Les Jésuites s'y établissent. a, 477 & suiv. Ils y sont interdits de la Prédication & de la Confesfior. b, 283 & fuiv. Pologne, Royaume de l'Europe. Les Jésuites

y sont introduits par Etienne Bathori. a, 204. Plaintes qui s'y élevent contr'eux. 201 & Suiv. Entreprises qu'ils forment dans ce Royaume. 331 & Juiv. Discours prononcé contr'eux par un Chevalier, · dans une affemblée des Etats, 339. Autres entreprises des Jésuites en Pologne. b. . 107 & fuiv. Revers qu'ils y éprouvent. c, · 76 & fuiv. Comment ils y ontété reçus.

221 & Juiv. Polus (Renaud), Cardinal, Archevêque de Cantorberi, protége les Jésuites. a,

Poncet (le Pere), Jésuite, Curé de Quebec, persécuté par ses Confreres b, 347.

de Pontac (Arnaud), Evêque de Bazas. Lettre où il exprime ce qu'il pensoit des Jéfuites. a, 205 & fuiv. Pontoffe, Ville de l'île de France. Les Jéfuites s'y introduisent. b, 154 & fuiv. Ils entreprennent de s'emparer du Collège.

156 & Suiv.

Porquet (le Pere), Jésuite; mépris qu'il témoigne pour les décisions du Pape, & de l'Eglise même, sur les idolâtries Chi-

noises. d, 170.

Porsan (le Pere), Ex-Jésuite. Le corps de Ville de Lyon veur lui donner la principalité du Collége de cette Ville, pendant le bannissement de la Société. 1, 298 & fuir. Le Parlement s'y oppose, & ordonne qu'il soit arrêté. 299. Causes d'exclusion alléguées contre lui par M. Marion, Avocat Général. 301 & fuir. Porta (...), Dominicain, Professeur en

Théologie à Vienne en Autriche. c, 70.

Portocarrero (...), grand Inquisiteur de

Caffille, envoye au Pape toutes les piéces qui concernent l'affaire de Molina, a,

382 & Juiv.

Port-Royal, Abbaye de Bernardines près Paris, transferée dans un des Fauxbourgs de cette Ville, & ensuite partagée en deux Communautés, l'une de Paris & l'autre dite des Champs. Cette Communauté x rous ses amis sont persécutés par les Jénites. c, 108 & Juiv. Derniers coups qui sont portés à Port-Royal des Champs. 116.

Portugal, Royaume de l'Europe. Entrée des

470

Jésuites dans ce Royaume dès leur nais-· sance sous le regne de Jean III. a, 16 & fuiv. Leurs progrès dans ce Royaume. 69. & fuiv. Ignorance qu'ils y introduifent. Ibid. Opposition qu'ils y éprouvent. . 70 & suiv. Ils parviennent à y dominer. 174 & Suiv. Entreprises qu'ils formerent alors fur ce royaume. d. 125 & fuiv. Ils font passer ce Royaume entre les mains du Roi d'Espagne. a, 177 & Suiv. Cette révolution leur est imputée dans les Remontrances du Parlement de Paris à Henri IV. 458. Forfaits dont ils fe sont rendus coupables dans ce Royaume. c, 67 & fuiv. Revers qu'ils y éprouvent. 68. Comment ils y ont été reçus. 217 & suiv. Etrange in julgence que l'on y a eue pour eux. d, 312 & fuiv. C'est delà que partent les premiers coups du tonnerre qui doit renverser ce colosse. 316 & suiv.

Possevin (Antoine), Jésuite, follicite pour ses Confreres auprès de la Cour de France. à, 170. Excite les troupes du Duc de Savoie contre les Hérétiques des Etats de ce Prince, 200. Lettre que lui adresse santiales Prozowski, Gentilhomme Pelonois, 2016 Juliv, Il va à Rouen où il sollicite l'établissement de la Société. 236 & fuiv. Concerte avec le Général Aquaviva la conduite des Jésuites de Venise. 401. Lettre qu'il écrit à l'occasion de leur expulsion des Etats de cette République. 401.

Potier (Louis), Secrétaire d'Etat. Lettre

DES MATIERES. 471 qu'il écrit à M. Picardet, Procureur Général au Parlement de Dijon, au sujet des

Jésuites. a , 426.

Pourchot (Edme), Syndic de l'Université de Paris, s'oppose à ce qu'aucun Jésuite fasse aucune fonction dans les Colléges de l'Université, b, 412.

Prague, capitale de Bohême. Comment les Jétuites se sont rendus maîtres de l'Université de cette Ville b., 332 & suiv.

du Prat (Guillaume), Eveque de Clermont, protége les Jéluies, & les loge à Paris dahs fon Hôtel de Clermont. a, 38. Conclusion des Gens du Roi en 1960, fur les legs qu'il avoit faits aux Jéluies. 118. C'est de ces legs, que les Jéluies ont achet e batiment où ils ont établi leur Collége à Paris. 137. Second procès que les Jéluies eurent à soutenir pour ces legs en 1969. 2116 Juiv. Antoine du Prat, Abbé de Bon-lieu, s'opposé à la délivrance de ce legs. 2146 Juiv. Arrêt qu'i intervint sur cette nouvelle instance. 221.

Prédestinationisme, hérésie imaginaire inventée par les Jésuites. c, 92 & suiv.

Prefets des Jesuites. Voyez Recteurs.

le Preftre (Guillaume), Evêque de Cornouaille; Ordonnance qu'il rend contre les Jésuites. b, 287 & suiv.

Prépôt (Jean), Recteur de l'Université de Paris, sait fignifier aux Jésuites une défense d'enseigner. a, 140.

Princes & Seigneurs: l'Institut des Jésuites leur porte préjudice. a, 63. Il attaque di-X iv 472

rectement leurs droits. 131. Bulle qui exempte les Jésuites de toutes subventions imposées par les Princes & les Rois. 1322 Priviléges des Jésuites. L'Institut des Jésuites est plus fondé en priviléges qu'en régles: a, 20. c'est l'expression de M. Servin. Avocat Général, dans son plaidoyer de 1611. b, 41. Les Jésuites n'ont été reçus en France, que sous la condition de se conformer au droit commun & de renoncer à tous priviléges contraires. a, 123 6 Suiv. La même condition est rappellée & confirmée dans l'Edit de leur rétablissement. 443. Ont - ils rempli cette condition? c, 180 & fuiv. Leurs priviléges font immenses. d , 193 & Juiv. Ils ont tous les priviléges des Religieux Mandians, 194 & Juiv. & de tous les Ordres Réguliers non Mandians. 196 & Suiv. Ils ont les priviléges de toutes les Congrégations & Confrairies de l'Univers, 198. & généralement de tous les lieux féculiers & de toutes les personnes séculieres. Ibid. & fuiv. Ils ont tous ces priviléges d'une maniere principale & irrévocable. 196, 199; 200 & Juiv. Ils ont encore les priviléges de toutes les Universités. 202 & suiv. Précaution de l'Institut au sujet des priviléges accordés ou appropriés à la Société. 221 & f. Tout ce qui est fait contre ces priviléges doit être tenu pour nul : 222. les priviléges de la Société n'en recoivent aucune atteinte. Ibid. & fuiv. La décision des cas douteux appartient au Général. 223. Tous autres Juges doivent toujours

DES MATIERES.

fuivre l'interprétation la plus favorable à .. la Société. Ibid. La Société s'approprie, non-seulement les priviléges des autres mais les appropriations mêmes concédées aux autres. 224. Les oracles de vive voix sont d'une grande ressource aux Jésuites pour se donner des priviléges sans bornes. Ibid. & suiv. L'application de tous ces priviléges dépend de la seule volonté du Général. 225 & Suiv. La Société a des priviléges occultes & mystérieux qui sont réservés pour l'occasion. 226 & suiv. Tous les priviléges accordés aux autres ne peuvent préjudicier à la Société, en sorte que dans la concurrence, elle en jouit seule. 227 & suiv. Elle jouit de tous seurs priviléges, sans être liée par les loix qui les lient. 228 & f. Compendium ou Abrégé des priviléges des Jésuites, dressé par otdre du Général Aquaviva. 199 & Suiv.

Probabilisme, proposé & soutenu par les Jésuites, au mépris de la doctrine de l'Eglise. d., 134 & suiv. La Société en a prisla désense contre son propre Général

Gonzalès. 135.

Procureurs Généraux des Jésuites. Il y en a un auprès du Pape, & les autres auprès de chacun des Potentats catholiques de l'Europe, d, 32. & dans les Missions. 42 & suiv.

Profés des quatre væux, quatriéme classe des Jésuites: ce sont les parsaits de la Société. c, 414 & suiv. Cette classe renserme aussi les Profés des seuls trois premiers yœux. d, 1 & suiv. TABLE

les cinq Propositions' attribuées à Jansenius: elles ont été fabriquées par les Jé-

fuites. c, 98 & Juiv.

Provinciaux des Jésuites, subordonnés au Général, ont l'autorité fur les Recteurs ou Préfets dans chacune de leurs Province. d, 31. Leur correspondance avec le Général & les autres Supérieurs. 77. & fuiv.

Provins, ville de Champagne. Entreprise des Jésuites sur le Collège de cette ville.

b , 448 & fuiv.

Prozowski (Stanislas), Gentilhomme Polonois. Sa lettre à Antoine Possevin. Jéfuite. a, 201 & fuiv.

Pucelle (René), Abbé Commendataire de S. Léonard de Corbigni, Conseiller au Parlement: ce qu'il dit dans l'affaire du P. Jouvanci. c , 22 & fuiv.

Puissances séculieres. Indépendance des Jéfuites à leur égard. d, 100 & fuiv. 334 & Suiv. Voyez Princes & Rois.

Puissances Ecclésiastiques. Indépendance des Jésuites à leur égard. d, 109 & suiv. Voyez

Papes, Evêques & Curés.

Purgatoire : lieu où les ames des fidéles achevent d'expier leurs péchés après cette vie. Maldonat prétendoit que les ames n'y restoient que dix ans. a , 224. Quel intérêt les Jésuites avoient à soutenir cette opinion. 230.

le Puy, capitale du Vélai, dans le ressort du Parlement de Languedoc. Les Jésuites n'en sortirent point au tems de leur bannissement; & lors de leur rappel, il leur DES MATIERES. 475

fut permis d'y rester. a, 441.

Pyramide élevée à Paris en mémoire du jugement prononcé fur l'attentat commis par Jean Chiatel en la personne de Henri IV, 4, 292, depuis dérruite par le crédit des Jésuites dont elle marquoit le bannissement. 293 & suir.

#### . . . . . . Q.

de QUELUS (l'Abbé), Missionnaire en Canada, expulsé par les Jésuires. b,

Quesnellisme, prétendue hérésie dont le P. Tellier, Jésuite, conçut le projet. c, 1 17 & suiv.

Quietisme, fausse mysticité: la grande refsource de ses désenseurs sur d'accuser de Jansénisme leurs adversaires. c, 112.

Quimpercorentin., capitale du Comté de Cornouaille. Défentes y son faites aux Jésuites de confesser dans la quinzaine de Pâques. b, 187 & suiv. Leur entreprise pour l'établissement d'un Collège. 190 & suiv. Leur entrée dans cette Ville. 291s. de Quiroga (Gaspard), Archevêque de Tolede. Cardinal. Grand Inquissteur de

lede, Cardinal, Grand Inquisiteur de Castille, écrit au Pape sur l'assaire de Molina. a, 381 Guiv. Sa mort. 387.

### ĸ.

de RASTIGNAC (Louis - Jacques de Chapt), Archevêque de Tours, taxé d'héréfie par les Jésuites. d, 175. Réputé vic-

476 time de leur fureur. b , 482.

Ravaillac (François), parricide, endocriné par les Jésuites a, 252. Son attentat fur Henri IV. b, 10. Violens soupçons qui en rejaillirent fur les Jéfuites. Hid. & fuiv.

Récollets, Religieux introduits dans le Canada, en sont chasses par les Jésuites, b. 344 & suiv. Ils obtiennent la permission

d'y rentrer. 345.

Recleurs ou Préfets des Jésuites, subordonnés aux Provinciaux, sont préposés à la tête de chacun des Noviciats, Colléges, Maisons Professes, Maisons de résidence, ou Missions. d , 31. Ils ont l'inspection sur les Jésuites externes. Ibid. Leur correspondance avec les Provinciaux & le Gés néral. 78.

Régale, droit attribué aux Rois de France fur le revenu des Evechés, & fur la nomination aux bénéfices qui en dépendent. Affaire suscitée sur ce point entre les Cours de France & de Rome par les Jéfuites, d. 160.

Réguliers, ou Religieux. Les Jésuites ont tous les priviléges des Réguliers Mandians ou non Mandians. d , 196 & fuiv. Et s'il y a concurrence pour ces priviléges, les Jéfuites en jouissent seuls par préférence. 227 & fuiv.

Reims, ville de Champagne. Le Cardinal de Lorraine y transfere le Séminaire Anglois fondé à Douai par le Cardinal Alain. .. 339. Les Jésuites s'établissent dans cette Ville. 493. Ils veulent s'incorporer à l'U-

niversité. 495 & suiv.

DES MATIERES. Religion : qu'est-elle pour les Jésuites ? d,

139 & Suiv. Religion des Jésuites affortie à leurs desseins, c. 226 & suiv.

Rennes, capitale de Bretagne. Les Jésuites

s'y établiffent, a , 490. Ribadeneira (Pierre), Jésuite, envoyé par

Ignace à Anvers auprès de Philippe II Roi d'Espagne. a , 81 & fuiv.

de Ribara (Jean ), Evêque de Mechoacan ; perfécuté par les Jésuites. b , 375.

Ribera (Jean-Baptiste), Jésuite, Confesseur de S. Charles, convaincu de crimes. a, 192. S'attire l'indignation du Pape Pie IV. 195.

de Richelieu (Armand-Jean du Plessis), Cardinal, Ministre d'Etat, donne l'Archevêché de Bourges à Pierre Hardivillier, ancien Recteur de l'Université de l'aris. b, 35 Réponse qu'il fait aux députés du Parlement en présence du Roi. 273 & Suiv. Veut assoupir l'affaire de Louis Cellot,

Jéfuite. 223.

Richeome (Louis), Jesuite, fait l'apologie des Jésuites chasses de France. a, 417. Sa plainte apologétique réimprimée. 425. Il traite avec la ville de Vienne en Dauphiné pour l'établissement des Jésuites. 479. Réfute le plaidoyer de la Marteliere. b. 63. & ∫uiv.

Richer (Edmond), Syndic de la Faculté de Théologie de Paris, s'oppose au rétablissement des exercices du Collége des Jéfuites à Paris. b , 7 & Suiv. Persécution que les Jésuites lui suscitent. 52 & fuiv. Richer dénonce & réfute le Livre du Cardinal

Bellarmin de potestate Papæ. 54 & Suiv. H dénonce la réponse apologétique à l'Anti-Coton, 17. & quelques propositions extraites de trois panégyriques d'Ignace. 59.

Richerisme, fausse accusation d'hérésie intentée par les Jésuites. c, 9 & suiv. En

quoi elle confistoit. b , 54.

Ridicove (Charles), Dominicain, excité par les Jésuites à imiter Jacques Clement. b,

Riga, ville de Livonie, qui fut pendant quelque tems sous la domination du Roi de Pologne. Les Jésuites s'y introduisirent alors, & s'y rendirent odieux. a, 204 & luiv.

Rivette (...), Licencié & Professeur en Théologie à Douai, Chanoine de Saint Amé, opposé aux Jésuites. c, 44 & Suiv. Exilé. 51.

Robbé (....), Dominicain, persécuté par les Jésuites. b . 422.

Robillard (Charles), citoyen de Tours, fonde deux chaires de Théologie chez les Peres de l'Oratoire de cette ville. c. 9. Les Jésuites s'y opposent. 10.

de la Rochefoucaud (François), Evêque de Clermont, & ensuite de Senlis, Cardinal, intervient pour les Jésuites contre l'Université en 1594. a, 267 & suiv. Tient des Assemblées à l'Abbaye de sainte Genevieve dont il étoit Abbé. b, 232. S'unit aux Jéinites ennemis de Petrus Aurelius. 313 & luiv.

de la Rochefoucaud (Antoine), Evêque d'Angoulême, s'oppose à l'établissement des DES MATIERES. 479
Jéfuites dans le Collége de cette ville, b, 159 & Juiv Y confent, 162 & Juiv S'y oppose de nouveau. 163. L'affaire s'accommode. Ibid.

de la Rochepazai (Henri-Louis), Evêque de Poitiers, défend aux Jéfaites de tenir leurs Congrégations, & leur interdit la prédication & la confession. b, 283 & fuiv. Il leve l'interdit, & leur permet de tenir leurs Congrégations. 285. Il est persécuté par les Jésuites, 413 & fuiv.

Rodes, capitale du Rouergue, dans le reffort du Parlement de Guienne. Les Jétuites n'en fortirent point au tems de leur bannissement; & lors de leur rappel, ils

y demeurerent établis a, 441.

Rodriguez (S mon), fixiéme disciple d'Ignace.

a, 13. Va en Portugal avec Xavier. 17.
Roger (le Pere), Recteur des Jésuites de
Châlons, se transporte à Provins pour
prendre possession du Collège. b, 449 &

prendre possession du Collège. b, 449 & Suiv.
Rois. Melchior Canus a prévu un tems où les

Rois voudroient résister aux Jésuites, & ne le pourroient pas. a, 33. Dispute sur l'indépendance de la couronne de nos Rois aux États de 1614 & 1615. b, 69 & Juiv.

aux Etats de 1614 & 1615. b, 69 & Juiv. Romano (Diego), Eveque de Guadiana, persecuté par les Jésuites. b, 375.

Rome, capitale de l'Etat Eccléfiastique en Italie, & centre de la vraie Religion par le fiége de S. Pietre qui y réside. Contradiction qu'Ignace & se disciples y éprouvent. a, 15. Etablissement des Colléges Romain & Germanique dans cette ville en faveur des Jésuires. 83. Lainez prend la défense des abus de la Cour de Rome. 94. Pie IV donne aux Jésuires le Séminaire Romain malgré l'opposition du Clergé de Rome 194 & s. Fondation du Séminaire Anglois à Rome, par le Cardinal Alain, qui le donne aux Jésuires, 340.

Rouen, capitale de la Normandie. Les Jéfuites s'y introduisent. a, 23 c & fuir. Ils font chasses du ressort de ce Parlement. 303 & fuir. Ils y rentrent en possession de leur Collége. 480. Richesses qu'ils y réunissent. Ibid. Séminaire & Noviciat qu'ils y possédent. Ibid. & fuir.

Rouillet (Bernard), Jésuite. Ses prédications séditieuses. a, 247.

Royer (le Pere), Jésuite, complice de la fourberie de Douai. c. 48.

de la Rue (le Pere), Jésuite. Anecdote qui le concerne. b, 155.

# S.

de . MINT-AMOUR (....), Recteur de l'Université de Paris, soutient la cause de l'Université contre les Jésuites. b, 380 & 388.

de Saint-Cyran ( Jean du Verger de Hauranne, Abbé). Voyez du Verger. de Saint-Germain ( Julien ), Recteur de l'U-

niversité de Paris, dévoué aux Jésuites.

de Saint-Jean (....), Gentilhomme, envoyé au Parlement par la Reine CatheDES MATIERES. 481 rine de Médicis, en faveur des Jésuites. a, 115.

de Saint-Ignace (Henri), Carme, Théologien, fait voir la difficulté qu'il y a de concilier les Bulles contre Baius avec la faine doctrine. c, 94.

de Saint-Paul (...), Comte, Gouverneur de la Province de Piçardie, introduit

les Jésuites dans Amiens. a, 476.
Saint-Quentin, capitale du Vermandois. Les
Jésuites essayent de s'y introduire. b, 152.
Es suiv.

Salamanque, Ville d'Espagne. Contradiction qu'Ignace y éprouve. a, 13. Ses Disciples n'y sont pas mieux reçus. 29.

Saldanha (François), Cardinal, commis par Benoît XIV, pour réformer les Jéfuites de Portugal. d. 98, 189 & Juiv. Son Decret contre le commerce des Jésuites. c, 88.

Salmeron (Alfonse), quatrième disciple d'Ignace. a, 13. Envoyé au Concile de Trente. z6. Il y est accusé de Pelagianisme. 19. Lettre que Hervet lui écrit. 95, & suiv.

Salton (le Pere), Jésuite, censuré par la Faculté de Théologie de Poitiers. b, 513

Sammier ( Henri ), Jésuite, grand zélateur de la Ligue. a, 242 & suiv.

Santarel (Antoine), Jésuite. Son Traité de Hares... & potestate summi Pontificis, condanné & censuré. b, 235 & suiv.

Sardaigne, Royaume de l'Europe. L'enseignement de la jeunesse cesse d'y être con482 TABLE fié aux Jéluites. c, 56 & Juiv.

Sarlat (...), Baron, Chanoine de Liege; veut établir à Liège un Séminaire . dont la conduite soit confice aux Oratoriens. c, 52 & Suiv.

Sarragoce, Ville d'Espagne. Les Jésuites en sont chasses, & y rentrent. a , 35, 75

& fuiv.

Sassold (...), Vicaire apostolique en Hollande, y introduit les Jésuites. b, 328 & suiv. Est fait Archeveque d'Utrecht, sous le titre d'Archevêque de Philippes. 329. Est banni. 330. Entreprend en vain de réprimer les Jésuites. 331.

Savelli (Jacques), Cardinal, protecteur des Jésuites. a, 194 & suiv.

Savoie . Province sous titre de Duché. Les Jésuites persuadent au Duc Emmanuel de poursuivre les Hérétiques, pour confisquer leurs biens au profit de la Société. a , 199 & suiv. Voyez Charles-Emmanuel. Roi de Sardaigne. Duc de Savoic.

de Savoie (Maurice), Cardinal. Le Livre de Santarel lui est dédié. b, 35.

Scarron (Jean), Conseiller au Parlement; récufé par les Jésuites. a , 277.

Scourjon (Thomas), Recteur de l'Univerfité de Paris, soutient les intérêts de l'Université contre les Jésuites. a, 232 & fuiv.

Scribanius (Charles), Recteur du Collége des Jésuites à Anyers, Auteur d'un Livre féditieux. b , 43.

DES MATIERES.

Sébastien, Roi de Portugal. Plaintes des - peuples contre les Jésuites sous son regne. a, 70 & Suiv. Leur crédit auprès de ce Prince, 174 & Suiv. Jusqu'où ils portent alors leurs entreprises. d, 325 & Juiv.

Secretaire général des Jésuites, résidant à Rome. d, 32.

Séculiers. Les Jésuites ont les priviléges de tous les féculiers. d , 197 & Juiv.

Sega (Philippe), Cardinal, Evêque de Plaifance, Nonce du Pape en France. Saufconduit que lui donne Henri IV. a,

255.

Segueran (le Pere), Provincial des Jésuites, entreprend de les introduire à Tours. c. 6 & fuiv. [ Peut-être le même que le fuivant. ]

Seguerand (le Pere), Jésuite, Confesseur de Louis XIII. Requête qu'il présente au

Roi. b, 225 & Suiv.

Seguier ( Pierre ), Avocat du Roi au Parlement de Paris, s'oppose à l'établissement des Jésuites en France. a, 39 & Suiv. b, 197. c, 136 & Suiv.

les Seize, chefs de la Ligue dans Paris, guidés par les conseils des Jésuites. a, 247 & Juiv.

Séminaires. Les Jésuites y ruinent les études. C. 246.

Senapa (le Pere), Jésuite, Professeur de Philosophie à Rome. Ses étranges principes. c, 84.

Sens, Ville de Champagne. Les Jésuites s'y introduisent. b , 138 & Suiv.

Serment de fidélité, par lequel les François

TABLE

se soumettent à Henri IV. Les Jésuites & les Capucins refusent de prêter ce ser-

ment. a, 259 & fuiv.

Serment auquel les Jésuites sont assujetts par l'Edit de 1603, b 3, 442. Ont-ils satisfait à cette clause ? c. 168 & fuir. Remarque sur ce serment. 224. Ils resusent de faire serment d'observer l'Edit de 1603. 4, 491.

Sermens que les Universités exigent, & dont les Jésuites détournent leurs Etudians. c, 206 & fuiv. Promesses qu'ils substitutes de la comment de la comment

tituent à ces sermens. 213 & suiv.

Serment d'allégeance, exigé en Angleterre par Jacques I. Les Jéfuites le font condamner à Rome. a, 329.

Serry (Jacques-Hyacinthe), Dominicain, justifié contre un défaveu des Jésuites. c, 61. Taxé d'hérésse par les Jésuites. d,

Servin (Louis), Avocat Général au Parlement de Paris, chargé de faire des reprétentations à Henri IV, sur les prétentions des Jésuites aux biens de leurs familles. a., 471 & Juiv. Chargé des inzérèts de l'Université contre les Jésuites. b. 21 & Juiv. Son discours dans cette cause. 36 & Juiv. Ses conclusions, 44 & Juiv. & 197. Il dénonce le Traité de Bellarmin sur la puissance du Pape, 55. l'Ouvrage de Becan, 62 & Juiv, le Livre de Suarès, 65 & Juiv. le discours du Cardinal du Perron, 74, une fausse censsure du Clergé. 230 & Juiv. Sa mott. 227.

de Seve (Gui) de Rochechouart, Evêque

DES MATIERES. d'Arras, écrit à Innocent XI, contre la Morale relâchée. c, 2 & Juiv. Persécutions qu'il éprouve de la part des Jéfuites. b, 480. c, 4 & Suiv. Veut en vain connoître de la fourberie de Douai. 48

& fuiv. Sigismond III, Roi de Pologne, se laisse dominer par les Jésuites. a, 201 & suiv. Les Jésuites se servent de leur crédit auprès de lui pour mettre le faux Démétrius fur le trône de Moscovie. 331 & Suiv. Lui persuadent d'attaquer à main armée les Seigneurs Polonois. 334 & suiv. Il promet de soutenir l'Université de Cracovie contre les entreprises des Jéfuites. b, 109. Se laisse ensuite surprendre par les Jésuites, & leur donne sa protection. 113 & J. Est aggrégé aux Jésuites.

c,339. Silence respectueux, accordé par les défenseurs de Jansénius, refusé par les Jésuites.

Silence imposé par diverses Déclarations sur des matieres qui ne peuvent être agitées sans nuire également au bien de la Religion & de l'Etat. c, 121 & Juiv.

Siliceo ( Jean Martinez ) , Archevêque de Tolède, opposé aux Jésuites. a. 32 & fuiv. Offense par eux. b , 375.

de Silleri (Nicolas Brulart), Chancelier de France, empêche l'entreprise des Jésuites sur le Collège des Cholets à Paris. b,

Simonelli (le Pere) , Jésuite. Lettre qu'il écrit au Pape pour la défense des idolà486 tries Chinoises. d , 175 & suiv.

Simonie , permile aux Jesuites en certains cas. d , 257 & Suiv.

Sion, capitale du Valais en Suisse. Les Jésuites sont obligés d'en sortir. b, 100.

Sirmond ( Jacques ), Jésuite. Lettre qu'on lui attribue. a , 418 & fuiv. Déclaration qu'il présente au Parlement avec ses Confreres. b, 51 & fuiv. Il est cité de nouveau au Parlement. 67 & Suiv.

Sixte V, Pape, envoye en France le Cardinal Cajetan affisté de deux Jésuites. pour faire élire un Roi au préjudice de Henri IV. a, 251. Se ligue avec le Roi d'Espagne contre l'Angleterre. 319 & Supprime le réglement d'études publié par ordre du Général Aquaviva. 372. Evoque à Rome l'affaire des Jésuites Lessius & Hamelius. 378. Se rend au défir des Jésuites de plusieurs Provinces, qui demandoient la réforme de leur inftitut; mais lorsqu'il commençoit à y travailler, il meurt. d, 86 & fuiv. Il faisoit trembler la Société. 147.

Smith (Richard), Anglois, envoyé par Urbain VIII, pour gouverner l'Eglise d'Angleterre en qualité d'Evêque de Chalcedoine. b, 297 & Juiv. Soulevement excité contre lui par les Jésuites. Ibid. Il est obligé de se retirer en France. 303.

Smith (Nicolas), Jésuite: Ouvrage mis au jour sous son nom, contre l'autorité des Evêques. b. 299.

Social ou collatéral du Supérieur chez les Jésuites. Ses fonctions. d. 79 & suiv.

DES MATIERES. 487 Société de Jesus, nom qu'Ignace donne à ses

Disciples. a, 15. Voyer Jesus.

Solier (le Pere), Jésuite, fait imprimer la traduction de trois panégyriques du Patriarche de la Société. b, 200.

de Solminihac (Alain), Evêque de Cahors: Avis qu'il fait donner à plusieurs Evêques

Sorbonne Collège où se tiennen

Sorbonne, Collége où se tiennent les Assemblées de la Faculté de Théologie de Paris. Voyez Faculté de Théologie de Paris.

Sotelo (1e B. Louis), Franciscain, Missionnaire. Sa Lettre au Pape. b, 360 & Suiv. Son martyre. 361.

Soto (Pierre), Dominicain, accusé d'erreur par le P. Duchesne, Jésuite, & justissé par le P. Orsi, Dominicain. c,

Sourdis (...), Archevêque de Bordeaux; Cardinal, favorite l'établissement des Jéfuites à Angoulême. b, 161 & Juiv. Le déclare nul, 162.

de Souvré (Gilles), Maréchal de France, Gouverneur de Touraine, & son fils Lieutenant de Roi, entreprennent d'introduire les Jésuites à Tours. c, 6.

Squirre (Edouard), conspire contre la vie d'Elizabeth, Reine d'Angleterre, a, 322

& fuiv.

Standish (Jacques), Prêtre Anglois, envoyé à Rome par les Jésuites. a, 344 & suiv.

Strada (François), dixiéme Disciple d'Ignace à la place d'Hozez. [ Il est omis dans le dénombrement des dix, dont il est parlé dans cette Histoire. )

Suarez (François), Jésuite. Son Livre intitulé, Defensio fidai Cathilica & Apostolica adversus Anglicana Sesta errores, dénoncé au Parlement, b, 64 & Juiv. & condamné. 67.

Successions. Déclaration du 16 Juillet 1715, qui règle l'état des Jésuites par rapport aux successions. a, 474 & suiv. c, 383 & suiv. Voyez Biens des Jésuites.

Suisse, ou pays des Suisses. Opposition que les Jésuites y éprouvent. b, 100.

de Sulli (Maximilien de Beshune), Duc, Maréchal de France. Conversation de Henri IV avec lui au sujet des Jésuites. a, 430 & Juiv. Le P. Cotton cherche à le noircir dans l'esprit du Roi. 478.

Sulpiciens, Eccléfiassiques de la Communauté de S. Sulpice à Paris Dispute qu'ils ont à Orléans avec les Jésities b, 184 & fuiv. Missionnaires en Canada tirés de cette Communauté, 345 & fuiv.

Summarium ou Abrégé des Priviléges des

Jesuites. Voyez Compendium.

## Ţ,

ABERNA (le Pere), Jésuite, censuré par M. l'Evêque d'Arras. c, 4 & Juiv.

Talon (Jacques), Avocat Général au Parlement de Paris. Comment il répond aux Jéfuites sur une Requête qu'ils lui présentent. b, 246.

Tamburini (Michel - Ange), Général des Jésuites.

DES MATIERES. Jésuites. Conduite qu'il tient à l'égard de Clement XI, touchant les Idolâtries Chinoises. c, 61 & Suiv. d, 134 & Juiv. 172 & Suiv.

Tarin ( Jean ) . Recteur de l'Université de Paris, parle devant le grand Conseil contre l'établissement des Jésuites dans le Collége d'Angoulème. b, 163. Lettre de l'Université au Chancelier signée de lui. 224. Il s'éleve contre les erreurs de Garaffe.

252. Tellier (Michel), Jésuite, Confesseur de Louis XIV, emploie tout son crédit dans L'affaire du P. Jouvanci. c, 27. Il abuse de la confiance de Louis XIV pour enrichir sa Société. 37. Il se rend complice de la Fourberie de Douai. 48. Plus vif que le P. de la Chaize son prédécesseur. 117 & fuiv. Son crédit puissant. 255.

Le Tellier (Charles Maurice), Archevêque de Reims. Son démêlé avec les Jésuites. b.

476 & Juiv.

Tercere, l'une des îles Açores. Antoine, Roi de Portugal, s'y réfugie; les Jésuites y excitent une révolte. a. 281.

Telmond (Robert), Jesuite séditieux, a, 2226 Complice de la conspiration des pou-

dres. 228. b . 28.

Testefort , miserable Moine , soutient une these qui excite des troubles, b, 255 & fuiv. Crime dont il est convaincu, 276,

Théologie, science de la Religion. Projet d'une Théologie plus proportionnée à nos tems, propolé par Lainez Général des Jésuites. a, go. & suiv. Y.

Tome IV.

499 A. B. L. B. L. B. L. B. C. B. C.

firmée par Benoît XIII. d., 172 & fuiv. Thorn, ville de la Ptuffe Polonoife. Les Jéfuites y usurpent la grande Eglise & le Collége. a, 333 & fuiv. Sanglante exécution dont le reproche tombe sur les Jésuites.

c, 89, de Thou (Christophe), premier Président du Parlement de Paris, favorise les Jésuites. a, 170.

de Thou (Augustin II), Président au Parlement de Paris, frere du précédent, opine pour l'entiere expulsion des Jésuites. a, 286. & 289.

de Thou (...), Avocat, plaide pour l'Abbé du Prat contre les Jésuires. a, 215. Tiers-Etat dans l'assemblée des Etats de 1614

& 1615. Son zèle pour l'indépendance de nos Rois. b, 73 & Juiv.

Tissat (...), Recteur de l'Université de Paris, soutient les intérêts de l'Université contre les Jésuites. a, 225.

Tolérantisme universel pratiqué par les Jésuites. d, 280 & Suiv.

Tolet (François), Jésuite, depuis Cardinal. Sa prudence dans l'affaire de l'Eglise d'Angleterre. a, 341. DES MATIERES. 498 de Torres (Thomas), Eveque du Paraguai.

insulté par les Jésuites. b, 348.

Toulouse, Capitale du Languedoc. Les Jéfuites s'y introduisent. b, 173. d, 128 & fuite. Cette ville se foumer à Henri IV. a, 310. Les Jesuites n'en étoient point fortis au tems de leur bannissement; lous de leur rappel, il leur sur permis d'y rester. 441. Ils demandent à être aggrégés à l'Université. b, 173 & suiv. Ils s'y sont aggréger par Arrêt du Conseil. 177. Ils y usurpent encore deux chaires des Arts. Ibid. & fuity.

de la Tour (le Pere), Jésuite, Recteur du Collège de Verdun, intercede auprès de Henri IV pour ses confreres. a, 433

& Suiv.

de la Tour (Charles). Jésuite, comparoît au Parlement pour le P. Cotton. b, 68.

de la Tour (le Pere), Jésuite, avoit fait du Prieuré de Davron une jolie maison de campagne. c, 39.

Tournai, Ville de Flandre. Les Jésuites s'y introduisent. a, 73. Contradiction qu'ils

y éprouvent. Ibid. & fuiv.

Tournely (Honoré), Professeur en Théologie à Douai, passe pour avoir consenti à prendre sur lui la Fourberie de Douai. c, 49. Comment les Jésuites l'en récompenferent. Ibid. & 51.

Tournon, petite ville du Diocèfe de Valence, dans le ressort du Parlement de Languedoc. Origine du Collège des Jéfuires dans cette ville. a, 122 & 136. Les Jésuites bannis du Royaume, se maintien-

nent dans ce Collége, & y raffemblent la jeunesse disposée à prendre leurs leçons. 311. Le Parlement de Paris ordonne au Seigneur de Tournon de les renvoyer, & fur son resus défend à toute personne d'y envoyer des Ecoliers. Ibid. & Juiv. Conflir que les Jésuites excitent à cette occafion entre les Parlemens de Paris & de Toulouse. 314 & Suiv. Henri IV, par son Edit de 1603, permet aux Jéluites de rester dans leur Collége de Tournon. 441. Ils entreprennent de l'ériger en Univerfité. b, 186 & fuiv. Les Univerfités du Royaume s'opposent à cet établissements 189 & Juiv. Les Jésuites sont déchus de leurs prétentions. 207.

de Tournon (François), Cardinal, Archevêque de Lyon , donne aux Jésuites le Collége de Tournon, & favorise leur réception dans l'assemblée de Poissy, dont il étoit Préfident. a , 122 , 129 & fuiv. b,

186 & Juiv.

de Tournon (Charles - Thomas Maillard ), Cardinal, Légat apostolique dans la Chine, persecuté & mis à mort par les Jéluites. b , 369. d , 166 & Suiv.

de Tourouvre ( . . . ), Evêque de Rodès , cen-

fure les erreurs des Jésuites. b, 482 & 514. de Tourreil (l'Abbé) de Grammont, perfécuté par les Jéfuites. b , 178 & Suiv.

Tours, capitale de la Touraine. Les Jésuites s'y introduisent. c, 6 & Suiv.

Tourville (...), Avocat célébre à Orléans, s'oppose à l'introduction des Jésuites. b. 182.

DES MATIERES. de Trauthson ( Joseph), Cardinal, Archeveque de Vienne en Autriche, commence de travailler à la réforme de l'U-

niversité de cette ville. c, 71.

Trevisani (Jean), Patriarche de Venise; découvre les intrigues des Jésuites, & prédit leur expulsion. a , 194 & Suiv.

Triest ( . . . ) Evêque de Gand, s'éleve contre la Morale relâchée. b , 503 & Juiv.

Troies, capitale de la Champagne. Les Jésuites entreprennent de s'y établir. b, 142

& Juiv.

Tuccius (Etienne), Jésuite, l'un des Auteurs du Réglement d'Etudes, & Editeur des Conférences de Cassien avec des Notes. a, 375 & Suiv.

Turgot (...), Proviseur du Collége d'Harcourt à Paris. Son zèle contre les Jésui-

tes. b, 78 & Juiv. 83 & Juiv.

Tyrrius (le Pere), Jésuite, Conseil du Car-· dinal Cajetan Legat en France en fa-, veur des Ligueurs. a, 251.

### V.

de VALENTIA (Gregoire), Jésuite, défenseur de Molina, altere un texte de S. Augustin. a , 393. Sa mort. Ibid.

la Valette (le Pere), Jésuite, Supérieur des Missions aux Isses sous-le-Vent, convaincu de tenir commerce. c, 88.

de l.: Valette (Louis de Nogaret), Cardinal, Archevêque de Toulouse. Fausse cenfure qu'il figne au nom du Clergé. b, 230 & fuir. Y iii

Varade (1e Pere), Jéfuire, Recteur du Collége de Clermont, complice de l'attentat projetté par Barriere. a, 248, 253 & fuiv. 270, 2-4; Demeure impuni: 255. Comment les Jéfuires le juitifient. 284.

de la Varanne (Guillaume Fouquet), Controlleur général des Postes, engage Henri IV à établit en faveur des Jéssites le Collége de la Fleche. a, 429, Ce sur lui qui s'intéressa plus vivement auprès du Roi pour obtenir leur rappel en France. 428. & suiv. Il leur procure une audience savorable. 434 & suiv. Il est envoyé au premier Président pour empécher la convocation des Chambres, sur l'enregistrement de l'Edt. de rétablissement acçordé aux Jéssites. 450.

Variations des Jésuites dans la doctrine même. c, 125 & Suiv. Aveux & desaveux sur

distérens points. d , 248 & Suiv.

Vasquez (Gabriel), Jésuite. Subtersuge qu'il emploie pour maintenir divers points de doctrine condamnés par les Bulles contre Baius. c, 94.

Vaudripont (le Pere), Jésuite, Professeur à Douai, ensuite Recteur du Noviciat de Tournai, complice de la Fourberie de Douai, c, 48.

Te Vendôme (le Cardinal), fils de Louis de Bourbon, chef de la branche de Condé, foctie de celle de Vendôme. Voyez Charles de Bourbon-Condé.

Venife, Ville République d'Italie. Contradiction que les disciples d'Ignace y éprouvent. a. 14. Peu s'en faut que les DES MATIERES.

Jésuites n'en soient chassés sur les plaintes du Patriarche. 196 & fuiv. Le Sénat défend aux Jétuites de Padoue de tenir Ecole publique. 409. Démélés de cette République avec Paul V. 398 & Suiv. Les Jéfuites sont chassés de cette République. 400 & Juiv. & bannis pour toujours. 405 & Suiv. L'interdit est levé, & les Jésuites demeurent exclus. 408. Ils y font rappellés cinquante ans après leur expulsion. 409 · & suiv. Nouvelles précautions prises par les Vénitiens contre les Jésuites. 413 & fuiv. Les Vénitiens refusent de recevoir les Jésuites chassés de Portugal. c. 68.

de Ventadour (Anne de Levi); Archevêque de Bourges. Son démêlé avec les Jésuites. au sujet de la Morale relâchée. b . 454 &

fuiv.

de Verdun (Nicolas), premier Président au Parlement de Paris, donne jour pour entendre plaider contradictoirement la cause de l'Université contre les Jésuites. b. 25. Propose aux Jésuites de souscrire à la doctrine de Sorbonne, & spécialement à quatre Articles présentés par l'Avocat "Général Servin. 45.

du Verger (Jean) de Hauranne, Abbé de Saint-Cyran, On lui a attribué l'ouvrage connu sous le nom de Petrus Aurelius. b.

313.

Verisme, prétendue erreur dont les Jésuites accusent ceux qui enseignent que la Vérité se le est la régle des mœurs. c, 234.

Vernant (Jacques), nom supposé sous lequel se couvrit Bonaventure Heredie de

TABLE fainte Anne, Carme, Auteur d'un Livre censuré par la Sorbonne. b, 509. [Voyez dans la nouvelle édition de Moreri. ]

Versoris (Pierre), Avocat au Parlement; plaide pour les Jésuites contre l'Univerfité. a. 149. Précis de ce plaidoyer. 154

& luiv.

de Verthamont (Samuel-Guillaume), Evêque de Lucon, réputé victime de la fureur des Jésuites. b, 482.

Vicaire général des Jésuites, nommé pour gouverner par interim après la mort du Général, d, 23, ou en cas d'affoibliffement d'esprit dans le Général. 24. Son élection. Ibid.

Vicaires Apostoliques dans les Indes, accusés de Jansenisme par les Jésuites. c, 127.

Victor-Amedée, Roi de Sardaigne, ôte aux Jésuites l'enseignement de la jeunesse, & les chasse de sa Cour. c, 56 & Suiv.

Vienne, capitale du Viennois en Dauphiné; les Jésuites s'y établissent. a, 479 & Suiv.

Vienne, capitale de l'Autriche. Les Jésuites en ont été déja chassés. a, 190. Ils perdent le despotisme qu'ils exerçoient sur l'Univerfité de cette ville, & les chaires de Théelogie qu'ils y occupoient. c, 68 & fuiv.

du Vigny (Pierre), Lieutenant Général de Dijon, exige des Jésuites non-seulement le serment de fidélité, mais le serment d'exécuter l'Edit de leur rappel. a , 491.

de Villars (André de Brancas), Amiral de France, zélé Ligueur, introduit les Jésuites à Rouen. a, 237.

de Villefore (Joseph-François Bourgoin); ses

DES MATIERES. 497
Anecdotes fur la Constitution Unigenitus.

Villeneuve (le Pere), Recteur des Jésuites à Alcala. a, 35.

de Villeroi (Nicolas de Neuville), Sécretaire d'Etat, protecteur des Jésuites. a, 435. de Villers (...), Auteur des Anecdotes de

la Chine. c, 60.

c. 118.

Viole, Disciple d'Ignace à Paris. a, 38. de Vijdelois (Claude), Jésuite, Evéque de Claudiopolis, Vicaire Apostolique dans la Chine, persécuté par les Jésuites. b, 359. Ses Relations. d, 180 & Juiv.

Visiteurs des Jésuites. Il y en a un pour

chaque Province. d , 32. Vitelleschi (Mutius), Général des Jésuites,

se plaint de la liberté de sentimens qui se répand dans la Société. a , 374 & Suiv. Approuve le Livre de Santarel. b, 235. Vaux des Jésuites de la premiere classe. c. 366 & Suiv. Ces trois premiers vœux de Pauvreté, Chasteté & Obéiffance, sont réputés simples & non solemnels. Ibid. & Suiv. Enoncé de ces vœux. 372. & Suiv. Ils sont restreints par cette clause: le tout entendu selon les Constitutions de la Société. Ibid. Par ces vœux ainfi entendus, on fe lie à la Société sans que la Société soit liée : & dès qu'on sera renvoyé par la Société, on sera libéré de tous ses vœux. 375 & Juiv. Les trois premiers vœux des Jésuites, quoique simples, sont de vrais vœux substanciels de Religieux, & le Saint Siège peut seul en dispenser, selon Gregoire XIII. 373 & Suiv. Et néan-

moins selon les Jésuites la seule volonté du Général suffit pour en dispense:. 374 & 376. Illusion du vœu de pauvreté entendu selon les Constitutions de la Socié? té. 377 & suiv. Les autres vœux sont de meme restreints. 387 & Suiv. Les trois premiers voux font communs aux deux premieres classes, & même à la troisiéme. 389. Tout Jésuite qui après le Noviciat, prononce ces trois premiers yœux. devient ce qu'on appelle Jésuite indifférent , c'est-à-dire , qui peut indifféremment entrer dans l'une des trois autresclasses. Ibid. & suiv. Les vœux de la seconde classe sont semblables à ceux de la premiere. 397. Vœux de la troisiéme classe. 401 & Suiv. Les vœux des deux premieres classes sont faits à Dieu, & ilsobligent moins: les vœux des deux autres classes sont faits au Général, tenant la place de Dieu, & ils obligent plus étroitement. 402. Ils doivent être entenduscomme les premiers, selon les Constitutions de la Société. 403 & suiv. Le vœu de pauvreté commence à fignifier ici quelque chose: car les Coadjuteurs ne peuvent fuccéder , ni la Société pour eux. 405 & fuiv. Vœux de la quatriéme classe. 418 & suiv. Ils sont réputés solemnels. Ibid. Aux trois premiers vœux, ils en ajoutent un quatriéme, qui est celui d'obéissance au Pape. 420. L'Institut des Jésuites se joue de ce vœu comme des trois autres. 420 & Suiv. Ce vœu est restreint à ce qui concerne les Missions. 421 & Suiv. Ce

DES MATIERES.

vœu eft foumis : comme les autres, au bon plaifir du Général, qui peut en difposer comme il lui plait. 422 & fuir. Autres vœux auxquels font tenus les Jélütes Profès. d, 4 & fuir. Chez les Jélütes, ceux qui ont fait les troispremiers vœux, font ou ne font pas vrais Religieux : les Jélütes of foutenu en divers tems l'un & l'autre felon leurs divers intérêts. 16 Fuir. Les Jélütes dulent für ce point ε la réforme de Pie V. 147. Le jeu de leurs vœux eft pour eux une fource féconde de zicheffes. 252 & fuir.

#### U.

UNIVERSITÉS. L'Institut des Jésuites leur porte préjudice : Eustache du Bellas tire de cela même un motif contr'eux. d, 52 & 56. La Faculté de Théologie de Paris insiste aussi sur ce point. 63. L'Asfemblée de Poissy leur recommande de ne porter aucun préjudice aux Univerfités. 123. L'Arret d'enregistrement infifte fur cette claufe, 125. Par tout il est reconnu que cet Institut, par ses priviléges, attaque directement les droits des Univerfités. 131. Bulle de Pie IV, qui leur accorde des priviléges destructifs des Universités. 132. L'Edit de 1603 leur impose encore l'obligation de ne porter aucun préjudice aux Universités. 443. Mémoire important pour les Universités de France contre les Jésuites. b , 195 & fuiv. Les Jeluites n'ont-ils rien entrepris contre les Universités depuis l'Edit de 1603? c, 183 & Juiv. Ils s'esforcent de subjuguer les Universités. 44 to Juiv. Ils ont les priviléges de toutes les Universités. d, 203 & Juiv. Régime que leurs Constitutions prescrivent pour les Universités qui leur seront aggrégées. 210 & fuiv.

Université de Paris. Les dix premiers disciples d'Ignace se disent tous Gradués dans cette Université. a, 36 & Suiv. Decret de l'Université en 1552, pour presenter Requête au Roi, afin d'empêcher l'enregistrement de la Bulle de Paul III en faveur des Jésuites. 45. Opposition de l'Université en 1552, renouvellée en 1559. 98 & Suiv. Sa conclusion contre la réception des Jésuites. 102. Elle renouvelle fon opposition en 1564, & défend aux Jésuites tout exercice de scholarité, 139 & Suiv. Requête qu'ils lui présentent. 140 & Suiv. Interrogatoire ordonné par l'Université, & subi par les Jésuites. 142 & fuiv. L'Université refuse de les admettre dans son corps. 144. Ecrit qu'ils lui addressent. Ibid. & suiv. Réponse qu'elle fait à cet Ecrit. 146 & suiv. Ils présentent Requête au Parlement. 147 & Suiv. Ils assignent le Recteur pour venir plaider. 148. Etienne Pasquier prend la défense de l Université. 149. L'Evêque de Paris, les Curés de cette Ville, &c. interviennent en faveur de l'Université. 150 & suiv. L'Université consulte le célébre du Moulin. 153. Plaidoyer de Pasquier pour

DES MATIERES. TOT l'Université. 156 & suiv. Discours de M. du Mesnil, Avocat Général, tendant aux mêmes fins. 161 & Suiv. Arrêt qui appointe l'affaire. 171 & Suiv. L'Univerfité poursuit la décision du Procès. 202 & suiv. Elle continue de donner des preuves de son opposition aux exercices du Collége des Jésuites. 210 & suiv. Elle s'éleve en 1574, contre Maldonat & contre les Jésuites ses défenseurs, 224 & Juiv. Les Jésuites font de nouvelles tentatives pour être reçus dans l'Université. 226 & fuiv. Ils les recommencent encore. 232 & fuiv. Troubles & dispersion qu'elle éprouve au tems de la ligue. 258. Decret qu'elle forme en 1594, pour demander l'expulsion des Jésuites. 261. Requête qu'elle présente au Parlement à cette fin. 262 & Suiv. Intrigues des Jéfuites pour en détourner l'effet. 265 & fuiv. Plaidoyer d'Antoine Arnauld pour l'Université contre les Jésuites. 269 & Suiv. Les Curés étant intervenus, Louis Dollé plaide pour eux. 272 & suiv. Henri IV écrit au Parlement pour lui ordonner de juger ce Procès. 276 & Suiv. L'affaire est appointée. 277. Ecrit presenté par le P. Barny Jésuite. 278 & Juiv. Autre Arrêt par lequel l'affaire demeure appointée. 285. Les Jésuites ayant été depuis bannis & rappellés, l'Université s'oppose en 1609 au rétablissement des exercices de leur Collége à Paris. b , 6 & suiv. Elle réitere son opposition en. 1610. 17 & fuiv. Elle poursuit le juge-

ment du Procès en 1611. 25 & suiv. L'affaire est plaidée contradictoirement. 26. & suiv. La Marteliere plaide pour l'Universite. 27 & Suiv. Discours du Recteur au Parlement. 34 & Suiv. Arrêt qui appointe les Parties, & cependant défend aux Jésuites de faire aucun exercice de scholarité. 47 & Suiv. Quelles furent les fuites de cet Arrêt. 49 & fuiv. L'Univerfité est admise dans les Etats de 1614 & 1615. 78. Cahier qu'elle fait dreffer pour y être présenté, & où elle se plaint des-Jésuites. Ibid. & suiv. Le Cardinal du Perron entreprend d'introduire les Jésuites dans l'Université. 81 & suiv. L'Université s'y oppose. 84. Elle souffre en filence le rétablissement des Jésuites dans les exercices du Collége de Clermont en 1618. 88. S'oppose en 1623, à ce que le Collège de Pontoise soit livré aux Jéfuites. 156. Pareille opposition à leur établiffement dans le Collége d'Angoulême. 163. En 1624, l'Université de Paris intervient en cause avec les Univerfités de Toulouse, Valence & Cahors, contre l'érection du Collége de Tournon en Université. rei & 206. Elle invite toutes les autres Universités à s'y joindre. Ibid. Mémoire important dreffé au nom de toutes ces Universités contreles Jésuites. 195 & suiv. Entreprises des Jésuites sur les Collèges des Cholets, de Marmoutier, du Plessis & du Mans. 208-& Suiv. L'Université s'éleve en 1625 contre les maximes sédirieuses, répan-

DES MATIERES. dues par les Jésuites. 224 & suiv. Requête qu'elle présente au Roi en 1626. 227 & suiv. Elle adopte la censure de la Faculté de Théologie, contre le Livre de Santarel, 248 & Juiv. Elle s'éleve contre les erreurs de Garaffe, 252 & fuiv. & contre la Thèse de Testefort. 257. Lettres - Patentes qui lui sont addressées, pour lui défendre d'agiter aucune queltion de doctrine. 258 & fuiv. Remontrances au Roi prononcées par le Recteur en 1627. 265 & Juiv. Requête adreffée au Roi. 267 & Suiv. L'Université s'onpose à la Sorbonique de Testefort. 275. Elle le retranche de son corps. 276. Remontrances qu'elle fait au Corps de Ville. 277 & Suiv. Elle s'oppose au dessein des Jésuites, de former des classes doubles dans leur Collége de Clermont. 278 & fuiv. Elle est rétablie dans tous ses droits en 1631. 279 & suiv. Requête qu'elle présente alors au Roi. Ibid. L'Université approuve la censure de la Faculté de Théologie contre les maximes des Jésuites sur l'Episcopat. 302. Les Jésuites renouvellent en 1643, leurs efforts pour se faire aggréger dans l'Université. 377. Premiere Apologie de l'Université. 281 Observation de l'Université sur la Requête des Jésuites. Ibid. & suiv. Autre Écrit sous le titre de Vérités Académiques. 383 & Suiv. Seconde Apologie de l'Université. 38; & Suiv. L'Université dénonce au Parlement en 1644, les maximes abominables enseignées par le Jésuite Hereau, 388 & Juiv. & la Somme des péchés publiée par le P. Bauni. 396 & fuiv. L'affaire est évoquée au Conseil. 399 & Suiv. L'Université demande la suppression des Apologies de la doctrine des Jésuites. 406 & suiv. Elle joint à sa Requête un extrait du Manifeste apologétique publié par le P. le Moine, & une réponse à l'Apologie publiée par le P. Caussin. 407 & Suiv. Elle se plaint d'un nouvel outrage qui lui est fait par le P. Caussin. 408 & Juiv. Nouvelle tentative des Jésuites en 1698, pour entrer dans l'Université. 409 & suiv. Grande Requête qu'elle présente au Roi en 1724, contre les Jésuites. 411. Décrets par lesquels elle défend de fouffrir qu'aucun Jésuite fasse aucune fonction dans les Colléges de l'Université. 412 & suiv. Ancienne conclusion par laquelle elle avoit défendu à ses suppots de disputer dans les Ecoles des Jesuites. 415. Expulsion de ses meilleurs sujets en 1739. 417.

Université de Toulouse, s'oppose à la demande des Jésuites qui vouloient s'y introduire. b, 173 & Suiv. Ils s'y font aggréger par voie d'autorité. 177 & suiv. Elle s'oppose à l'érection du Collège de Tournon en Université. 189 & Suiv. Adhere à la censure du Livre de Santarel. 248 & fuiv.

Université de Montpellier. Les Jésuites s'y introduisent. c, 30 & Suiv. Entreprises qu'ils y forment. Ibid.

Université d'Orléans, se joint à l'opposition

DES MATIERES. 305 des Universités contre les Jésuites du

Collége de Tournon. b. 192.

Université de Cahors, le joint à celles de Valence & de Toulouse contre les Jésuites du Collége de Tournon. b, 189 & suiv.

Université d'Angers, se joint à l'opposition des Universités contre les Jésuites du Col-

lége de Tournon. b, 192.

Université d'Aix, se joint à l'opposition des Universités contre les Jésuites du Collége de Tournon. b, 192. Resule d'admettre les Jésuites. c, 242.

Université de Poitiers, se joint à l'opposition des Universités contre les Jésuites du Collége de Tournon. b, 1921. Adhére à la censure, du Livre de Santarel. 248. Chasse de son sein les Jésuites. c, 2422.

Université de Caën, refuse d'aggréger les 16suites. a., 483 & suiv. Se joint à l'opposition des Universités contre les Jésuites du Collége de Tournon. b., 192. Adhere à la censure du Livre de Santa-

rel. 248.

Université de Valence, se soint à celles de Toulouse & de Cahors contre les Jéssites du Collége de Tourone. b. 189 & Juiv. Agit avec plus d'activité que les autres contre l'établissement de l'Université de Tournon, parce qu'elle y étoit plus intéressée. 191 & Juiv. Adhère à la censure du Livre de Sanarel. 24 & la

Université de Bourges, se joint à l'opposition des Universités contre les Jésuites du Collège de Tournon, b, 192, Adhére à

la censure du Livre de Santarel. 249; Université de Bordeaux, se joint à l'opposition des Universités contre les Jésuites du Collége de Tournon. b, 192. Adhére à la censure du Livre de Santarel.

Université de Reims, refuse d'aggréger les Jefustes. a , 495. L'affaire se renouvelle . & les Jésuites la font évoquer au Confeil. Ibid. Le jugement prét à prononcer en faveur des Jésuites , demeure suspendu. Ibid. & suiv. Cette Université se joint à l'opposition des Universités du royaume contre les Jésuites du Collége de Tournon, b, 192. Elle adhére à la cenfure du Livre de Santarel. 248.

Université de Douai. Son origine, & comment les lésuites y ont été introduits. b. 122 & Suiv. Elle est subjuguée par les

Jésuites. 106. c, 41 & suiv.

Université de Louvain, la plus célébre après celle de Paris. Les Jésuites entreprennent de s'y établir. a, 179 & suiv. Entreprise qu'ils forment sur cette Université. b . 102 & Suiv. Ecrits que cette Univerfité y oppose. 105 & fuiv. Elle s'oppose en vain à l'établissement des Jésuites dans le Séminaire de Liége. c, 54. Ils achevent de la ruiner. 56.

Université d'Avignon, refuse d'admettre les

Jésuites. c, 247.

Université de Padoue, reclame l'autorité du Sénat de Venise, contre les entreprises des Jésuites. a , 408 & suiv.

DES MATIERES. 301

Université de Coimbre en Portugal, s'oppose aux Jésuites dès leur naissance. a, 70 & suiv.

Université de Prague en Bohême. Comment les Jésuites s'en sont rendus maîtres. b,

332 & Juiv.

Université de Dillingen en Souabe. Les Jéfuites dépouillent l'Evêque d'Ausbourg de toute inspection sur cette Université. b, 339 & suiv.

Université de Vienne en Autriche, récemment délivrée de la domination des Jé-

fuites. c , 68 & Juiv.

Université de Cracovie en Pologne. Ses démélés avec les Jétuites. b., 107 & sur. Les Jesuites de Cracovie sont obligés de fermer leurs Ecoles. 118 & sur. Autres entreprises des Jésuites sur cette

Université.c, 76 & Suiv.

Urbain VIII, Pape, envoye en Angleterre Richard Smith, pour gouverner cette Eglife fous le titre d'Evéque de Chalcedoine. b. 296 & fuir. Défend à la Faculté de Leuvain d'examiner les propositions qui lui étoient dénoncées par le Clergé d'Angleterre. 317 € fuir. Sa Bulle In eminent. c. 36 € fuir. Les Jétuites méprifent ses censures. d. 111 € fuir.

Usure, condamnée par Benoît XIV. d, 189 & suiv. Pratiquée par les Jésuites. 276.

### W.

WALLESO (....), Dominicain, s'éleve contre la doctrine de Molina. a, 384.

Walpold (Richard), Jésuite, forme une conspiration contre la vie d'Elisabeth, Reine d'Angleterre. a, 322 & Juiv.

Want-Wieten (...), nommé réviseur des cahiers de Philosophie à Vienne en Autriche. c, 69.

Wendrock, nom sous lequel s'étoit couvert Pierre Nicole. Voyez Pierre Nicole.

Weston (le Pere), Jésuite, excite de grands troubles en Angleterre. a, 341 & suiv.

William & Yorke; leur conspiration contre la vie d'Elisabeth Reine d'Angleterre: c'est celle de 1594, a, 322. [où ilsne sont pas nommés.]

Winter (Thomas), Jesuite séditieux, a, 323.

# Х.

XAVIER (Francois), second disciple d'Ignace. a, 13. Il va aux Indes : son caractere. 17 & suiv. Office en son honneur désendu par l'Evêque de l'oiriers. b, 286.

## Y.

d' VORC (Henri - Benoît Stuart), Duc; Cardinal, Abbé d'Anchin, entreprend de mettre les Jésuites en pleine possession DES MATIERES. 509
du Collége de cette Abbaye. b, 129 &
fuiv.
Yorke & William, conjurés, Voyez William;

Z.

ZAMET (Sébastien), Evêque de Langres, défend aux Capucins du Diocèse de Sens toute fonction & toute quête dans son diocèse. b, 448.

Zamoyski (Jean), Chancelier de Pologne; plaintes qu'il forme contre les Jéluites. a, 334 & Juiv. Il ne voulut point leur accorder de place dans son Université de Zamoyski. 337.

Zani (Charles), Jésuite, expulsé pour recueillir une succession au profit de sa Sogiété. d, 20 & suiv.

Fin de la Table des Matieres.

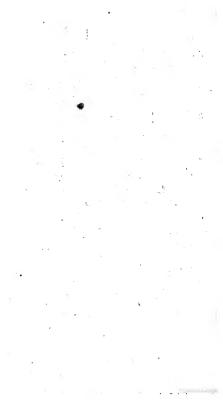

### ADDITIONS ET CORRECTIONS

### Pour le Tome IV.

Age 3. ligne 11. efficez, Professe. L. 22. ordinaire. » Ajoutez en note : (a) In vestitus ratione tria observentur, Primum ut honestus ille sit; alterum, ut ad usum loci in quo vivitur, accommodatus. Tertium, ut Professioni paupertatis non repugnet. Videretur autem repugnare, fi sericis vel preciosis pannis uteremur; à quibus abstinendum est. Const. p. 6.c. 2. 6. 15. Surquoi les Déclarations difent : Hocintelligendum est in iis, quibus Domus novas vestes providet. Non tamen repugnat quòd qui Societatem ingrediuntur , fi panno preciofiore aut re fimili induti venerunt, eo uti poffint ; nec etiam, si in occurrenti aliqua occasione, vel necessitate, quis vestibus melioribus, honestis tamen, indueretur. Sed ad ordinarium vestiendi modum eis uti non , debent. Decl. Ibid.

page 13. note (a), l. 4. après POSSINT, ajoutez: essent occultæ, & si non dicerentur. page 14. note (a), l. 4. c. 9. S. 9. lisez, c. 4. S.

page 28. l. 19. S. I. Détail de ce gouvernement sur les personnes. Ce titte n'appartient pas à l'Article VII; mais on doit le placer au-dessous du sommaire de l'Article VIII, page 55. page 33. l. 10. le choint; a)outez (a) & mêta tez en note: (a) Sous Henri IV, les Jéfuites ont établi un cinquiéme Affistant, qui doit être cha gé de rendre compte au Général de tout ce qui concerne la France.

page 57. l. 5. Et ce n'est pas, ajoutez, seu-

page 67. l. 13. De la Nuza, lisez, de La-

page 56, l. 10. & Juiv. dont nous avons déja parlé, lifez, dont nous parlerons. Et ajoutez en note: Voyez Art. IX. §. 2. p. 129 & Juiv.

page 104. ajoutez ces deux notes omises:

(a) Generalis ae Provincialis . pocfunt create & deputare in Notatios plures Religiofos Societatis, qui intimate pocfint . omnia & fingula privilegia . . quibufvis perfonis Sacularibus, aut Ecclefiafcicis; . de his publica . . infirumenta conficere; quibus eadem adhibeatur fides in judicio & extra , ac fi per alios aurenticos Notarios fuiffent aurenticata ; ac eos intimatos . . eis actari debere. Compend. verbo Notarius.

(b) Clericatus eximit à fubjections civili . . . etiam non conteniente vel repugnante fuperiore civili . . . Sequitur ut Princeps fubdito fuo privetur. Bellarm. Tome II. Controv. I. 1. c. 30. Clerici rebellio in Regem non est crimen la fa Majestatis, qoia non est subditus Regis. Emanuel Sa. Muite Portugais, Aphorifiu.

verbo Clerici.

pege vis. note (a), ajoutez : L'Instruction: (manuscrite & françoise) pour le Noviciar, dit : » Les Liranies des Sains sontla seule priere qui se fasse en commun tous les jours par toute la Compagniea. Instruction 17, pour les Litanies.

page 140. note (a), de Rouen en 1700, lifer : de Caen en 1693. Et ajouter : Voici ceque porte la Thèse du Pere l'Honoré .. Jésuite , Professeur à Caen , soutenue le . 30 Janvier 1693: 2 Infer hinc evidens non effe , 10, quod omnium que in ter-» ra funt , vere-fimillima fit Christiana; 20, quòd existat nunc in terris aliqua. » vera Religio. » La Thèse soutenue à Lyon en 1697 porte: " Non est evidens w evidentia morali propriè dicta, Caso tholicam Religionem esse veram. so IL. . y a eu chez les Jésuites une multitude de-Thèses semblables. Voyez la sixtème colonne des grands Hexaples, Tome V. p. 87 & Juiv.

page 146, l. 12. SIXTE V, lifez, PIE V. page 165, l. 6. qu'avec, lifez, avec. page 172. l. 13. non à découvert, lifez, l'on-

· a découvert

page 189. note \*, lifez : En 1734, Romecondamne la premiere parrie des Ouvrages du P. Berruyer. Les Jéfuites, pourfaire honneur à ce Decret, publient en 1753, la feconde partie plus répréhenfible encore-que la premiere. En 1755, Rome condamne cette feconde partie. Pour lui répondre, les Jéfuites font pasoitre une traduction Italienne de la premiere partie. En 1757, Rome con-- damne cette traduction. Les Jésuites . après avoir fait une profonde révérence au Decret, publient en Italien la feconde Partie avec une Apologie. En 1758 le 7 Février, Benoit XIV condamne la Traduction & l'Apologie. Les Jésuites à leur tour répliquent par la publication de la troisiéme partie, qui met le com le au scandale. Le 2 Décembre . Clément XIII la condamne : & les Jéfuites traduisent aussi-tôt la seconde partie en Espagnol, publicnt à Nancy deux tomes d'Apologies, à Rome même vendent l'Ouvrage & les Défenses, & le comblent d'éloges. En 1759, le 30 Août Rome condamne ces Apologies. On verra sans doute pour réponse la traduction Italienne, & de la troisième partie & de ces Afologies.

page 247. l. 20. 1726, lifez, 1626.

page 282. l. 21. ajoutez, (a): & mettez en note: (a) Voyez l'Ecrit imprimé en 1711 fous ce titre, le Mahométifine toléré par les Jéjuites dans l'Îlé de Chio. On y trouve fur ce fait (candaleux les certificats de l'Archevêque, du Général & d'autres. Officiers.

page 450. l. 11. du Moustier, lisez, du Monstier, & mettez-le en son rang.









